



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 5912/A

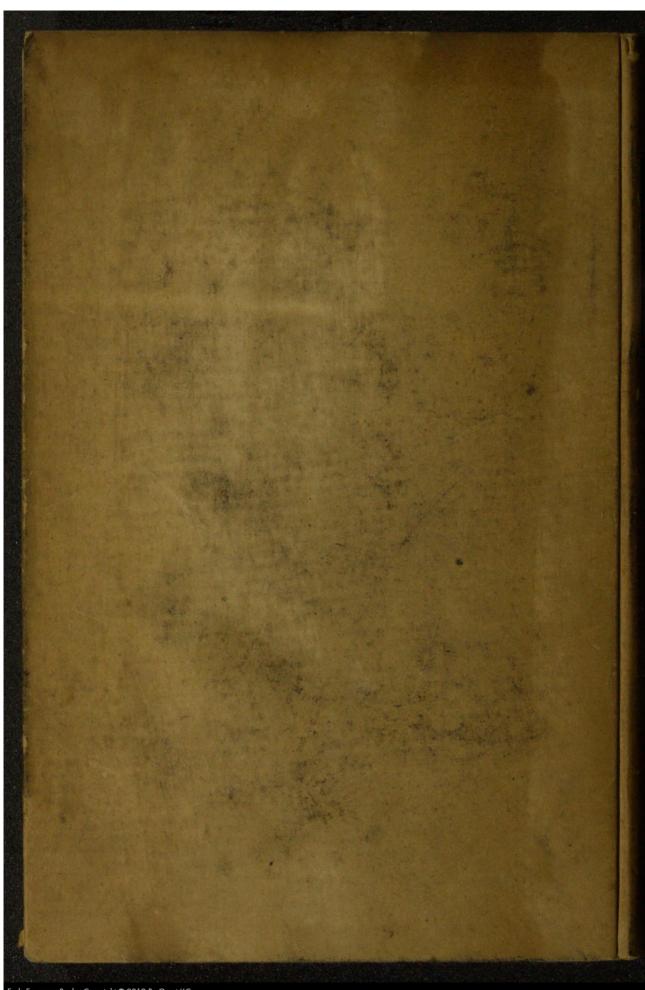



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC. Images reproduced by courlesy of The Wellcome Trust, London. 5912/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 5912/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 5912/A

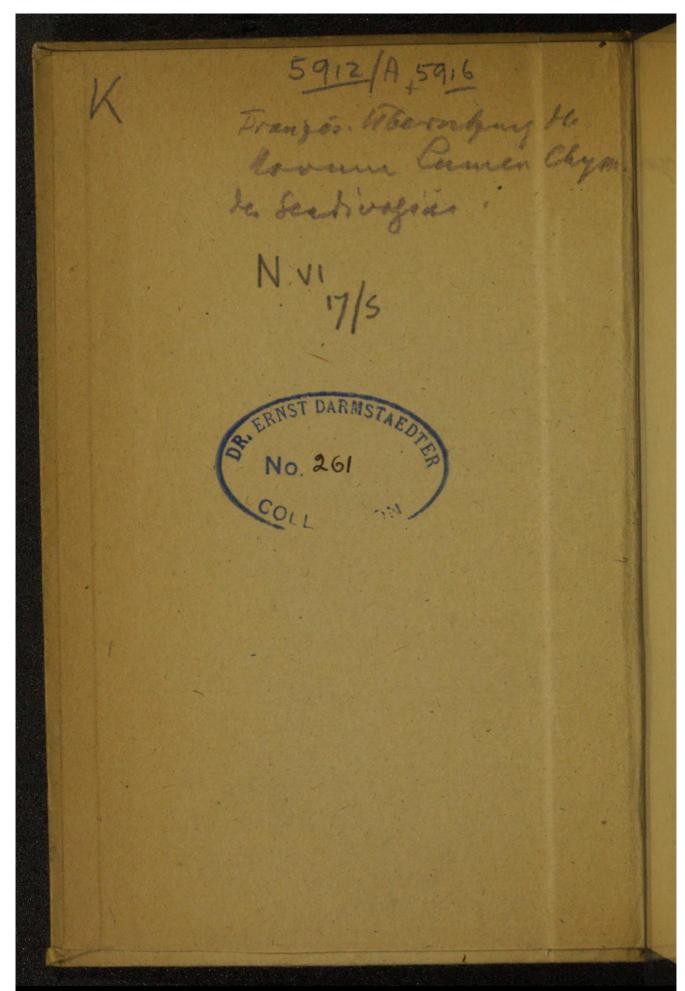

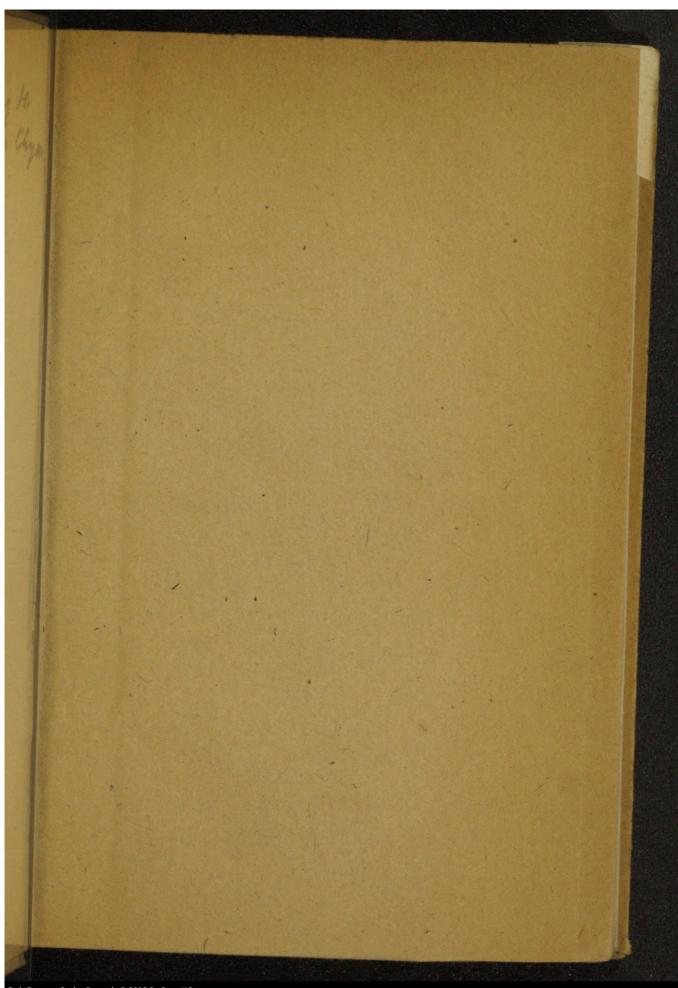



# COSMOPOLITE

OV

NOVVELLE LVMIERE de la Phisique naturelle.

Traittant de la constitution generale des Elements simples & des composez.

Traduit nouvellement de LATIN EN FRANÇOIS.

Parle sieur DE BosNAY.



Chez PIERRE BILLAINE, rue S. Iacques, à la Bonne Foy, deuant S. Yues.

M. DC. XXVIIII.





#### A

## MONSEIGNEVR

MONSEIGNEUR DE Puisieux, Conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat & Priué, & Secretaire de ses Commandemens.

### ONSEIGNEVR,

On lit d'Aristipus, que quelque couleur qu'il print en ses vestemens, que quelque sorte d'habits qu'il portast, quoy qu'il dist, quoy qu'il sist, c'estoit auec Une extreme bien-seance, ne pouuant offenser ny enses gestes, ny en ses paroles, voires mesmes les plus seueres & critiques. Aussi respondit il sort à propos, lors qu'on luy dit que Diogenes luy reprochoit que s'il se vouloit contenter de viure de pain, d'eau, & de quelques herbes, il n'auroit que faire de

#### EPISTRE.

mandier la faueur des Roys, ne bastir sa fortune en l'esclauage de sa liberté.

—— si sciret inquit regibus vti Non pranderet olus. 111

parlant & se moquant de Diogenes. Car à la verité qui scait Vser des choses en leur biais, er en leur vray sens, il ne peut ny offenser ny estre offensé de personne. Ce discours me seruira Monseigneur, comme d'excuse, pour addoucir ce qu'il y auroit de temeritéen moy, vous addressant ces Traictez de la Philosophie Chimique, comme abhorrans de la profession à laquelle il a pleu à Dien Yous appeller, car Vne Ame bien nee, une Ame haute, Ine Ame releuce, prend toutes choses ainsi qu'il faut, ne se deprime, ne s'esteue, & ne s'esbranle de rien, demeurant tousiours ferme & stable sur la solidité de son cube, vray hierogliphique de la vertu. D'ailleurs, ceste partie de la science naturelle, bien qu'elle soit vilipendee, en mesprisee par les ignorans, & honnie, & descriee par les meschan. cetez & faussetez des Pseudophilosophes

#### EPISTRE

charlatans, affronteurs & trompeurs; elle a neantmoins en soy, en son interieur, en sa verté, c'est à dire en son vray biais, se ne sçay quoy de sublime, ie ne sçay quoy de sublime, ie ne sçay quoy de sublime, ie ne sçay quoy de celeste, digne d'estre sçeu, digne d'estre admiré par ces belles ames, par ces vares esprits que Dieu faict naistre parmy nous comme grands luminaires, pour esclairer nos obscuritez, en ausquels tout est bien seant quelque couleur, en quelque habit qu'ils portent, ne pouvant offenser personne, ny estre offensez de quelque chose que ce soit.

le prens donc la hardiesse, Monseigneur, auec ceste precaution de faire voir au public ceste version en lengage vulgaire, or pour la seconde edition, sous la faueur or protection de vostre nom, non que ie croye que vous avez iamais applique vostre esprit, ou occupé vostre main à la recherche, or practique de ceste plus que douteuse science, (E) qui croiroit aussi que vos plus graues, or serieuses occupations, vous en donnassent le loisir?) mais pource que i ay estimé, nec vana sides,

la fora

of.

PBEFACE,

ment, pourroit plus equitablement iuger du fonds de ceste doctrine, et plus facilement digerer les aigreurs et amertumes qui se lisent en ses axiomes, et sinalement prendre le tout selon son viay biais, et son viay sens. Quoy que ce soit, vous prendrez s'il vous plaist en bonne part ma bonne volonté, ne la mesurant pas selon la vilité ou basses du subiect, mais selon la candeur et sincerité de mon affection, pour demeurer à iamais,

MONSEIGNEVR,

Vostre tres-humble & tresobeyssant serviceur, DE BOSNAY.

## 

## PREFACE

Aux vrays, o naifs Inquisiteurs de l'Art Chimique, o enfans legitimes d'Hermes.

ONSIDERANT en moy-mesme (Lecteurs beneuoles) combien de liures faux, combien de fausses receptes tabriquees & compolees par les imposseurs de ce temps, tobent entre les mains & viennent à la cognoissance des indagateurs & curieux des choses naturelles & occultes, par lesquels faux liures plusieurs par le passé ont esté trompez, & le sont encores pour le jourd'huy ceux qui viuent. l'ay estimé que se ne pouvois rien faire de plus vtile & profitable aux vrays fils & heritiers de la science que de leur communiquer le Talent, qu'il a pleu à ce grand Dieu pere des lumieres me donner à fiance, & comme en depost, à fin que nos nepueux croyent, & cognoissent quelque iour, que ceste benediction singuliere de la science Philosophique a esté octroyee à quelques signalez personnages ā iiij

de

#### PREFACE.

tirc

non seulement és siecles passez, ains encores pendant nosiours. Ie n'ay point esté d'aduis. pour certaines causes de publier mon nom, desquelles la principale est, que en cecy iene recherche point d'estre loué & estimé, ains seulement le profit & vtilité des amateurs de la Philosophie. Aussi elaisse librement ceste auidité de gloire à ceux qui ayment mieux sembler estre gens de bien, que de l'estre tout à faict. Or ce que l'elcris icy pour assertion & attestation de la verité indubitable de la Philosophie, bien que ce soit en peu de paroles; le tout dis-jea este tiré de l'ex perience manuelle que i'en av faicte, par la grace du Tres-haur, ce que ie dis à fin que les curieux & affectionnez à ceste louable science, ne delaissent iamais l'exercice, & practique de si belles choses, & par mesme moyeieles puisse asseurer à l'encontre de ceste miserable troupe de Charlatas, tropeurs, & vendeurs de fumee, à qui rien n'est si doux que de tromper. Cenesont point des songes comme parle le vulgaire ignorant, Ce ne sont point de vains Commentaires de quelques esprits oyseux, comme les folsestiment, que ceste science. C'est la pure & mesme verité, laquelle comme amateur d'icelle, ie n'ay peu ny deu celer ny cacher, & moins passer sous silence, pour

#### PREFACE

le support, & confirmation de la science Chimique, tant descriee sans l'auoir merité, bien que neantmoins la verité ne puisse sortir en public qu'auec grande crainte en ce temps & regne malheureux, où le vice & la vertu marchental'eigal, & où l'ingratitude, & l'infidelité rendent les hommes indignes de ce grand thresor. Il est bien vray que ie pourrois mettre en ieu plusieurs graues autheurs pour tesmoins de sa certitude, selon le commun & vnanime confentement de toutela venerable antiquité, consentement dis je, vniuoque, bien que tiré de plusieurs & diuerses nations: Maisce qui est atteste & cofirmé par l'experience n'a besoin d'autre preuue. Iln'y a pas long remps, & i'en parle comme sçauant, que plusieurs de grande & basse qualité, ont veu ceste Diane toute nuë. Et combien qu'il se trouve certains hommes mal nez, qui par enuie ou par malice, ou de crainte que leurs impostures ne soient descouvertes, crient incessamment, que par vn certain artifice, qu'ils couurent sous vne vaine ostentation de paroles fastueuses & ampoullees, l'on peut tirer l'ame de l'or, qu'ils appellent teinture, & estre remise par projection sur vn autre corps, ce qui ne se faict, s'il se faich, qu'auec un grand detriment, & une

cores

aduis,

nom,

lene.

alos

and a

celle

HUY

chic

Tei.

100

in.

CHY

#### PREFACE,

min

grade pertede temps, de labeur, & d'argent? Il faut neantmoins que tous les fils d'Hermes sçachent, & tiennent pour certain, que ceste telle quelle extraction d'ame qu'ils appellent soit de Sol, soit de Lune, par quelque voyesophistique qu'elle se face, n'est autre chose que vaine persuasion, ce que plusieurs ne croyent pas, mais ils sont contrains dele croire par l'experience seule & vraye maistraisse de la verité, & c'est à leur dommage. Aucontraire, quiconque pourra sans dol ny sans fraude teindre reellement le moindre metal du monde, soit auec profit, soit sans profit, en couleur de Sol ou de Lune, demeurant & resistant à toute sorte d'examens: ie peux hardiment asseurer que les portes de la Nature sont ouvertes à celuv-là pour rechercher plus outre, & de plus hautssecrets, & mesmes les acquerir, auec la grace & benediction de Dieu. Orest-il que i'offre donc ces Traictez cy aux enfans de la science, à fin que estudians, & metrans toute leur cogitation, & force d'esprit, à la recherche des occultes operations de la Nature, ils puissent cognoistre au vray la verité des choses, & la Nature mesme, enquoy seulement cossiste toute la perfection de cesainct Art Philosophique, pour ueu qu'on chemine PREFACE,

par le chemin Royal, c'està dire par le chemin que la Nature nous monstre en toutes ses operations Et c'est pourquoy i'admonneste, & aduertis icy le Lecteur beneuole, qu'il ne iuge point de mes escrits selon l'escorce & sens exterieurs des paroles, ains plustost par la force de la Nature, de peur qu'il ne deplore à la fin son bien, son temps, & son labeur, considerant que ceste science n'est point vne science de fols & dignorans, ains vne science de Sages, desquels l'intention est toute autre que ne la peuuent comprendre, tous ces glorieux Trasons, tous ces dodes mocqueurs, tous ces homes vicieux, & peruers, qui ne ce pouuans mettre en reputation par leurs propres vertus, tachent de le faire en calomniant les autres, ny tous ces vagabonds & ignorans souffleurs, qui ont ja presque trompé tout le monde auec leurs blanchissemens & rubifications, non sans tres-grande diffamation & ignominie de ceste noble science. Car c'est vn don de Dieu, & est tres-certain qu'on n'y peut paruenir si ce n'est par la grace de Dieu, qui vienne à illuminer l'esprit de celuy qu'il cognoist veritablement estre humble & patient, ou bien par la reuelation & demonstration d'vn maistre fidele & expert, c'est pour quoy Dieu

irgens.

na que la apnouelrenauue plu-

trains

waye

dom-

alans

pt le

如如

que

ce-

110-

ine

#### PREFACE.

reiette tousiours à bon droit ceux qui sont hors desa crainte. Au reste, ie prie instamment tous les fils de l'Art, qu'ils prennent en bonne part l'enuie que l'ay de leur faire plaisir, & lors qu'ils auront fait Manifeste ce qui est Occulte, & qu'ils seront arrivez au port desiré par la grace de Dieu, & par leur labeur constant, ils chassent de leur compagnie tous les indignes (selon l'exemple de tous les Philosophes) c'est a dire, tous les meschans, & se ressouvenans de leur prochain pauure & incommodé, se ressouuenans disje de leur prochain d'vne ressouuenance qui soit selon la crainte de Dieu, & sans ostenta. tion, ils chantent louanges eternelles, à Dieu trois fois tres grand autheur de ce don special qu'il leur a reuelé, vsant d'iceluy sans abus, & cachant dans leur sein lans en faire femblant.

La simplicité est le vray seau de la verité.



### TABLE OV SOMMAIRE des Traictez de Cosmopolite, ou nouvelle lumière Chimique.

I. DE la Nature, que c'est que la Nature, & quels doiuent estre les scrutateurs dicelle.

II. Quelle est l'operation de la Nature en ce que nous nous proposons, & touchant le sperme que nous cherchons.

III. De la vraye & premiere matiere des metaux.

IIII. De la generation des metaux, & comme se faict dans les entrailles de la terre.

V. De la generation de toutes les especes de pierres.

VI. De la seconde matiere, & comme les choses se putrefient.

VII. De la Vertu de la seconde matiere.

VIII. Dal'art, & en quelle façon la nature trauaille sur la semence.

IX. Du mestange & commixtion des metaux, & en quelle maniere il faut tirerla semence metallique.

X. De la generation supernaturelle du fils du Soleil. XI. De la practique & confection de la pierre, &

comment il faut faire la teinture selon l'Art.

i Sont

Mall.

enten eplai-

cegni

aupon

igne

mel-

hain

dis-

Pilla

Dien

ane

XII De la pierre & de sa vertu.

Epilogue, Sommaire, & conclusion des douze

Traictez cy dessus.

Enigme & hilosophique du mesme Autheur.

Dialogue de Mercure, de l'Alchymiste, & de

Nature.



DELA

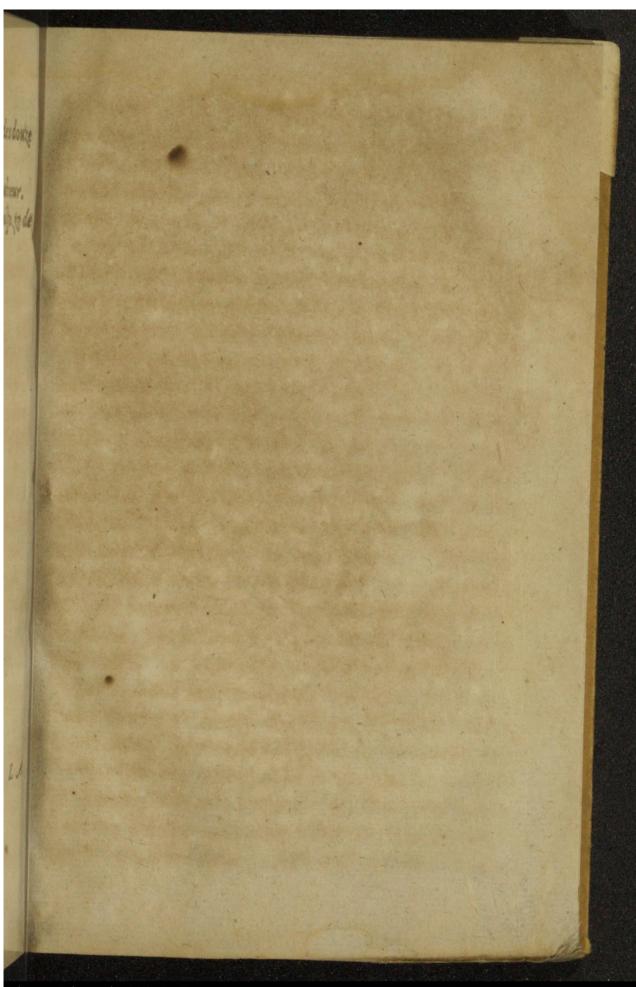





DE LA NATURE EN general. Que c'est que la Nature, en quels doiuent estre les scrutateurs d'icelle.

### TRAICTE' I.

LVSIEVRS homes sages & tresdoctes ont par cy deuant (voire mémes selo le resmoignaged'hermes deuat le deluge) escrit plusieurs preceptes touchant la confection de la pierre des Philosophes, & nous en ont laissé tant d'escrits, que si la Nature ne faisoit tous les iours deuant noz yeux des effects admirables, & lesquels nous ne pouuons nier, ie croy qu'il n'y auroit personne qui estimast qu'il y eust vne Nature au monde, veu la multitude des inuentions & des inuenteurs qui sont en ce temps. Aussi nos predecesseurs sans s'amuser à ces vaines recherches, ne consideroient autrechose que la Nature & la possibilité ou Puissance d'icelle. Et bien qu'ils ayent de-

a [00.0

repo

lent (

ailles

nosei

ment

que

21

te2.

cep

differ

Men

Ge

Phe

meuré en ceste voye simple de Nature, ils ont neantmoinstrouué tant de choses, qu'a grand peine les pourrions-nous imaginer auec toutes nos subtilitez multitude d'inuentions. Et ce qui est cause de cela, c'est que la Nature & la generation ordinaire des cho. ses qui croissent sur la terre, nous semble trop simple & de trop peu d'effect pour y employer la pointe de nostre intellect, qui ne s'exerce cependant qu'à imaginer des choies subtiles, non qui nous soyent cogneues, mais qui ne se peuuent faire, ou dissicilement se peuvent faire. C'est pour quoy il ne se faut esmerueiller s'il nous arriue d'excogiter plus facilement quelques certaines subtilitez, voire telles qu'à la verité les vrays Philosophesn'eussent peu presque imaginer que de paruenir au vray cours de la Nature & aleur intention. Mais quoy? telle est l'humeur naturelle des hommes de ce siecle, telle est leur inclination, de negliger ce qu'ils squent, & rechercher toussours plus outre quelque chose de nouveau: que feront donc les enrendements humains, ausquels la Nature est subiette? Comme pour'exemple, vous verrez vn artisan qui aura recherché la perfection desonart, il en cherchera vn autre, ou bien passera plus outre, ou le laissera là du tout.

Ainsila genereuse Nature agit sans intermission, iusques à son lliade, c'stà dire, iusques à son dernier terme, & puis cesse, Car des le commencement luy a esté concede de s'ameliorer en son cours, & posseder en fin vn repos solide & entier, auquel pour cest effect elle tend de tout son pouvoir, se resiouyssant desa fin, comme les formis se resiouys. sent de leur vieillesse, qui leur donne des aisles à la fin de leurs iours. De mesme façon nos esprits ont procedé si auant, principalement en l'art & practique Philosophique, que nous en sommes presque venus iusques à l'Iliade ou dernier but. Car les Philosophes demaintenant ont trouvé de telles subtilitez, qu'il est presque impossible d'en trouver de plus grandes, & différent de l'art des anciens Philosophes, comme l'orlogerie est differente de la simple serrurerie. Car combien que le serrurier & l'orloger manient le fer tous deux, & qu'ils soienc maistres en leur art, l'vn neantmoins ignore l'artifice de l'autre. Si bien que iem'asseure que si Hermes Geber, & Lulle, subtils & profonds philosophes, estoient maintenant au monde, ils ne seroient estimez par ceux du iourd'huy que pour disciples, à grand'peine pour Philosophes, tant est vaine nostre presomption.

呼,站

1902

dint

A He

studie

descho.

letrop

V CID.

out the

mais

ent le

Aut

物性

11102

900

ne de

Ar.

10-

M

2,8

love seed

ret

DE LA NATURE

ilehT illaia

legle

tre pr

300

men

avtor

ble.

&all

De.F

TROT

Aussi, sans doute, ces grands hommes là ingnoroient tant d'inutiles distillations, vsitees auiourd'huy, tant de circulations, tat de calcinations, & tat de vaines operations que nos modernes ont inuentées, n'ayant pas bien recogneula lecture des liures de cesbos & doctes personnages anciens. Ainsi ces modernes n'ont manqué que d'vne chose, c'est descauoir seulemet ce que les Anciens ont sceu, qui est la teinture Physique. Et au contraire, extrauagans qu'ils sont, en la cherchant ils rencontrent autre chose: mais n'estoit que tel est l'instinct naturel de l'homme, & quela Nature n'viast en cecy de son droict, à grand'peine nous desuoyerions nous. Pour retourner docques à nostre propos, i'ay promis en ce premier Traicté d'expliquer la Nature, à fin que nos vaines imaginations ne nous destournent de la vraye & simple voye. Ie dis donc que la Nature est vne, vraye, simple, entiere en son estre, & laquelle Dieu a constituee deuant tous les siecles, & luy a enclos vn certain esprit vniuersel. Il faut neantmoins noter que le terme de la Nature est Dieu, comme il en est le principe, car toute chose finit en ce enquoy elle a pris son estre & son commencement. I'ay dit qu'elle est vnique, & par laquelle Dieu faict

EN GENERAL.

tout ce qu'il faict, no que ie die qu'il ne peust rien faire sas elle (carc'est luy qui là faicte & il est Tout puissant) mais il luy a pleu ainsi:& il là fait. Toutes choses prouiennent de ceste seule & vnique Nature, & n'y arien en toute la terre hors icelle Nature. Que si quelquesfois nous voyons arriver des auortons, c'est la faute du lieu ou de l'artisan, & no pas de la Nature. Or ceste Nature est diuisée en quatre principales regions ou lieux où elle faict tout ce qui se void, & tout ce qui est caché car sans doute toutes choses sont plustost à l'ombre & cachées, que veritablement elles apparoissent: Elle se chage au masse & à la femelle, & est accoparée au Mercure, pour ce qu'elle se ioint à diuers lieux, & selon les lieux de la terre bons ou mauuais, elle produit chaque chose, bien qu'à la verité il n'y aytpoint de mauuais lieux en terre comme il nous semble. Il y a quatre qualitez elementees en toutes choses, lesquelles ne sot iamais d'accord, car l'vne excede toussours l'autre. Notez donc que la Nature n'est point visible, bien qu'elle agisse visiblemet, car ce n'est qu'vn esprit volatil, qui fait so office és corps, & a son siege & son lieu en la volonté diuine. Et en cest endroit elle ne nous sert d'autre chose sinon à fin que nous sçachions co-Aiij

omes 12

18825fi-

yatde

to oue

REELE

casbos

of ces

hole,

ciens

el Et

en

10 6:

dde

一

rions

org.

ex.

vedt eest

gnoistre les lieux d'icelle, & principalement ceux qui luy sont plus proches & plus conuenables, & à fin que nous sçachions conioindre les choses ensemble selon la Nature, de peur de conioindre le bois à l'homme ou le beuf auec le metal, ains au contraire qu'vn semblable agisse sur son semblable, car alors la Nature ne faillira de faire son office. Or le lieu de la Nature n'est ailleurs qu'en la volonté de Dieu comme nous auons dit.

fer ast

Les scrutateurs de Nature doiuent estre tels qu'elle est, vrais, simples, patiens, constans, &c. & cequiest le principal poinct, pieux, craignant Dieu, & ne nuisans aucunement à leur prochain, puis apres qu'ils considerent si ce qu'ils se proposent est selon la Nature, s'il est possible & faisable, & cela qu'ils l'apprennent par exemples apparents,à sçauoir auec quoy se faict toute chose, comment & auec quel vaisseau Nature travaille. Car si simplement to veux faire quelque chose comme faict la Nature, suy la, mais si tu veux faire quelque chose de plus excellent, regarde en quoy & parquoy elle l'ameliorit, & tu trouveras que c'est tousiours auec son semblable. Comme pour exemple, si tu veux estendre la vertu intrinseque de quelquemetal plusoutre que la Nature, il to faut prendre Nature metallique, & ceencoreau masse & en la semelle, autrement tu ne ferasrien. Carsi tu pense faire vn metal d'vne herbe tu trauailleras en vain, comme aussi d'vn chien tu ne sçaurois produire vn arbre.

De l'operation de la Nature en nostre proposition & semence.

### TRAICTE' II.

I'A y dit cy dessus que la Nature est vnique, vraye, & par tout apparente, continuë, qu'elle est cogneuë par les choses qu'elle produit, comme bois, herbes, &c. Ie vous ay dit aussi que le scrutateur d'icelle doit estre de mesme, veritable simple, patient, constant, & appliquant son esprit à vne chosetant seulement. Il faut maintenant parler de l'action de la Nature. Or notez que tout ainsi comme la Nature est en la volonte de Dieu, & que Dieu l'à creée & l'a mise en toute imagination, de mesme la Nature s'est faicle vne semence és Elements procedante de sa volonté: la verité est qu'elle est vnique, & toutes sois elle produit choses diuerses, mais neantmoins elle ne produit rien sans sper-

lement

s con-

G COD.

store,

meon

e ou'vo

Orle

eftre

con-

and,

HUBA-

:004.

nla

CE 2

073,2

com.

ille.

ique

all

jurs

to

me. Carla Nature faict tout ce que veut le sperme, & ellen'est que come l'instrument de quelque artisan. Lesperme donc d'vne chacune chose est plus duisant & plus vtile à l'artiste que la Nature: car par la nature seule vous ne ferez non plus sans sperme qu'vn orfeure pourroit faire sans feu, ou le laboureur sans grain. Ayez donc ceste semence ou sperme, & sans doute la Nature sera pteste de faire son deuoir soit à mal soit à bien. Elle agit sur le sperme comme Dieusur la libre volonté de l'homme. Et en cela il me semble qu'il y a vn grad miracle, que la Nature obeysseà la semence, non forcee toutesfois, mais de sa propre volonte, comme aussi Dieu accorde à l'homme tout ce qu'il veut, nonforcé toutesfois, ains de sa libre volonté. Et c'est pourquoy il a donné à l'homme le liberal arbitre, soit au bien soit au mal. Le sperme donc c'est l'Elixir ou la quinte-essence d'vne chacune chose, ou bie encores la parfaicte & accomplie decoction & digestion d'vne chacune chose, ou le baulme du soulphre, qui est vne mesme chose que l'humide radical des metaux. pourrions à la verité icy faire vn grand & ample discours de ce sperme, mais nous ne voulons tendre à autre chose qu'a ce que DOS2DI

Temen!

rolence

Nature

bleda

THEFT

berme

& parte

quão at

Asamer

15/1/2

teren

Tent

Dence

queli

tione

Hole

ous

80

10

nous auons propolé. En c'est art les quatre Elements donc engendrent ce sperme par la volonte de Dieu & par l'imagination de la Nature: car tout ainsi comme le sperme de l'homme à son centre ou receptacle couenable dans les reins, de mesme les quatre Elements, par vn mouuemet infatigable & perpetuel, chacunselon sa qualité, ietteront leur spermeau centre de la terre où il est digeré, & parle mouuement poussé dehors. quad au cetre de la terre, c'est vn certain lieu vague où rien ne peut reposer en l'excentre (s'il faut ainsi parler) ou à la marge & circonference du centre, les quatre Elements iettent leurs qualitez : come l'home iette sa semence dans l'habitacle de la femme, dans lequel il ne demeure rien de la semence, mais apres que la matrice en a prins vne deuë portion, elle iette le reste de hors. De mesmes arriue-il au centre de la terre, que la force Magnetique ou Aymantine de la partie de quelque lieu attire à soy ce qui luy est propre pour engédrer quelque chose, le reste elle le pousse de hors pour en faire des pierres & autres excrements. Car toutes choses ont leur origine de ceste fontaine, & rien ne naist en tout le monde que par l'arrousement de ses ruisseaux. Come pour exeple, que l'on mette

pries o

Car las

en di

VIII CL

\$1092

ferme

auff to

herbe (

quela

les

sur vne table bien polie vn vaisseau plein d'eau lequel soit colloqué au milieu d'icelle, & à l'enuiron qu'il y ayt plusieurs choses & plusieurs couleurs, & entre-autres choses qu'il y ait du sel, & chaque chose séparement filely colloquee: puis quel'on espanche l'eau, vous la verrez couler deçà & delà, & que ceruisseau cy venant à rencontrer la couleur rouge se rubifiera auec icelle, celuy là passant par le sel deuiendra salé & ainsi des autres: car la verité est que l'eaune change point les lieux, mais la diuersité des lieux change l'eau. De mesme la semence ou sperme ietté par les quatre Elements au centre de la terre, passe par diuers lieux, tellement que chaque chose paist selon la diversité des lieux : si il parment à vn lieu où il rencontre la terre & l'eau pure, il se faict vne chose pure. La semence & le sperme de toutes choses est vnique, neantmoins il se procree diuerses choles, comme ilappert par l'exemple suyuant: La semence de l'homme est vne semence noble, au moins creée pour la generation de l'homme, si l'homme neantmoins en abuse, ce qui est en son liberal arbitre, il en naist vn auorton ou vn Monstre, estant la Nature vnique, & la semencene trouuant pas le lieu quiluy est conuenable: comme si par vnein

au plein

d'icelle,

toles &

chofes

pement

5804,082

resul.

H 100

pallant

aucres:

Dipo les

teau.

to par

2 terre

high

ful

tre &

Lafe.

a vol.

cho.

Capi:

ceno-

on de l'abule,

A 411

THE

, eu

humaine & deteltable commixtion des hommes auec les bestes il naissoit diverses sortes d'animaux semblables aux hommes. Car sans doute il arrive infailliblement que sile sperme entre au centre, il en naist ce qu'il en doit naistre, mais si tost qu'il est venuen vn lieu certain, & qu'il le conçoit, il ne change plus alors de forme. Toutes fois tant que le sperme est dans le centre, il se peut de luy aussi tost creer vn arbre qu'vn metal, vne herbe qu'vne pierre, & l'vne chose plus pure que l'autre, selon la pureté des lieux. Maisil nous faut dire maintenant en quel façon les Elements engendrent ceste semence. Il faut donc noter qu'ils sont quatre, deux desquels sont graues, & deux autres legers : deux secs, & deux humides, toutesfois l'vn extremementsec, & l'autre extremement humide, & en outre sont masculins & seminins. Or yn chacun d'iceux est tres prompt à produire choses semblables à soy en sa sphere: car ainsi l'a voulu le tres haut. Ces quatre ne reposent iamais, ains agisent continuellementl'vn en l'autre, & vn chacun pousse de foy, & parsoy ce qu'il a de plus subtil, & ont seur rendez vous general au centre, & dans le centre est l'Archæus seruiteur de Nature, qui venant à messer ces spermes la les iette

DE LA NATVRE dehors. Or vous pourrez voir plus à plain en la conclusion de ces douze traictez comment cela se faict.

# De la vraye Et premiere matiere des metaux.

maino

bonno

pourpe

detros

01/10

preter

leur &

oreile

graf

OHIO

VE IN

Ic, T

vne dele

Cleek

com

Caro

#### TRAICTE' III.

A premiere matiere des metaux est double, mais neantmoins l'vne sans l'autre ne crée point vn metal, la premiere & la principale est vne humidité de l'air messee auec chaleur, & ceste humidité les Philosophes l'ont appellée Mercure, lequel est gouverné par les rayons du Soleil & de la Lune, en no. stre mer Philosophique, la seconde est la chaleur de la terre qu'ils appellent soulphre, mais d'autant que tous les vrays Philosophes l'ont caché le plus qu'ils ont peu, nous au contraire l'expliquerons le plus clairemet que nous pourrons, principalement le poids, lequel ignoré tout est destruit, & de lail arriue que plusieurs d'vne bonne chose produisent des auortons: car tels y en a il qui prennent tout le corps pour leur matiere ou semence, les autres n'en prennent qu'vn mor-

lain en ceau, & tous se desuoyent du droit chemin: Z com comme par exemple, si quelqu'vn estoit si idiot que de prendre le pied d'vn home & la main d'vne semme, & qu'il presumast de là pouuoirfaire vn homme, iln'y a celuy pour ignorat qu'il soit, qui ne iugebien que cela est impossible; car en tout corps quelconqueil y a vn centre & vn lieu certain ou lesperme se repose, & est comme vn point, comme enuiron la mille deux-centiesme partie du corps, pour petit qu'il soit, voire melme en vn grain de froment, & cela ne peut estre autrement. Aussi c'est folie de croire que tout le grain ou tout le corps se conuertist en semence, il n'y en a qu'vne petite scintille, laquelle est. preseruee & gardee de toute excessiue chaleur & froideur par son corps, si tu as des oreilles & de l'entendement prens gardeicy, & tu seras asseuré contre ceux no seulement qui ignorent le vray lieu de la semence, & veulent prendre tout le corps au lieu d'icelle, mais encores contre ceux qui s'amusent à vne vaine dissolution des metaux, se'forçant de les dissoudre tout entierement, à fin de creer vn nouueau metal de leur mutuelle commixtion, mais les bones gens s'ils consideroiet le progrez de la Nature, ils verroient clairement que la chose va bien autrements

14 Car il n'y a metal si pur qu'il soit qui n'ay des impuretés, plus toutesfois l'vn que l'autre; Toy doncques, amy Lecteur, pren garde au poinct de la Nature, & tuas assez, mais tien ceste maxime asseurée qu'il ne faut point chercherce poinct aux metaux du vulgaire, cariln'y est point, aussi sont-ils morts, & les nostres au contraire vifs & ayans esprit, & c'est ceux là de par Dieu qu'il faut prendre: car il faut que tu sçaches que la vie des metaux n'est autre chose que le feu, ce pendant qu'ils sont encores en leur premiere matiere, & leur mort est le feu, mais c'est le feu de fusion. Orlapremiere matiere des metaux est vne certaine humidité messée auec vn air chaud, en semblance d'vne eau grasse adhe. rante à vne chacune chose pure ou impure qu'elle soit : en vn lieu pourtant plus abondamment qu'en l'autre : ce qui se fait, parce que la terre est en vn endroit plus ouuerte &

poteuse, & ayant vne plus grande force actractiue qu'en vn autre. Elle prouient quel-

quessois & paroist au iour de soy-mesme,

mais vestuë de quelque robe, & principale-

ment aux endroits où elle n'a à quoy adhe-

rer, & se cognoist ainsi, par ce que toute chose

est composée de trois principes. Mais en la

matiere des metaux elle est vnique & sans

DE LA NATURE

EN GENERAL.

15
que lau qui est son soulphre.

En quelle façon les metaux sont engendrez aux entrailles de la tarre.

## TRAICTE' IIII.

es me Es metaux sont produits en ceste façon Apres que les quatre Elements ont pousfé leur force dans le centre de la terre, l'Ar-chæus en distillant par la chaleur d'vn mou-uement perpetuel les sublime à la superficie de la terre, car la terre est poreuse, & le vent en distillant par les pores de la terre se resout en eau, d'où naissent toutes choses: schachent doncques les enfans de doctrine que le sperme des metaux n'est point diuers du sperme de toutes les choses qui sont au monde, qui està sçauoir vne vapeur humide. C'est pourquoy les Alchymistes en vain recherchent la reduction des metaux en leur premiere matiere, qui n'est autre chose qu'vne vapeur. Aussi les Philosophes n'ont point entendu ceste premiere matiere, ains seulement la seconde, comme dispute tres-bien Bernard Treuisan, combien qu'à la verité ce soit vn

z, mais

at boint

vulgaire,

, & les

prit, &

rendre:

gin,

par la

Deat!

dit

Mult

CATHO

Saturd

18 1180

Cores

Ce

elt De

lecs.

leur

gra

duo

nom

Der

peu obscurement, par ce qu'il parle des quatre Elements, il a neantmoins entendu cela: mais il parle seulement aux fils de doctrine, Quandà moy, à fin de descouurir plus ouuertementla Theorique, i'ay voulu icy aduertir tout le monde de laisser là tant de so. lutions, tant de circulations, tant de calcinations, & reiterations, puis que c'est en vain que l'on cherche cela en vne chose dure qui de soy est molle, & partant ne cherchez doc plus ceste premiere matiere, mais la seconde, à sçauoir telle que si tost qu'elle est conceuë, elle ne peut changer de forme : que si quelqu'vn demande comme est-ce que le metal se peut reduire en ceste seconde matiere, ie respons que ie suy en cela l'intention des Philosophes: mais i'y insiste plus que les autres, à fin que les enfans de la science entendent le sens des Autheurs & non pas les syllabes, & quelà où la Nature faich fin és corps parfaits metaliques, là il faut que l'Art commence. Mais pour retourner à nostre propos (car nous n'entendons parler icy seulement de la pierre) traictons vn peu de la matiere des metaux. I'ay dit vn peu au parauant que toutes choses sont produites par vn air liquide & vaporeux que les Elements distillent dans les entrailles de la terre par vn continuel

EN GENERAL

des que

du cela:

octrine.

MS 04-

in ad-

ne delo.

calcina.

n vain

ire qui

z dốc

onde,

ceuë,

enet-

metal

are R

des

211.

ten

研

nuel mouuement, & si tost que l'Archæus le prend, il le sublime par les pores, & le distribuë par sa sagesse à vn chacun lieu, & ainsi par la varieté des lieux les choses prouiennent & naissent diuerses, comme nous auons dit cy dessus. Il y en a qui estiment que le Saturne a vne semence, l'or vne autre, & ainsi chaque metal, mais ceste opinion est vaine, caril n'y a qu'vne vnique semence, tant au Saturne qu'en l'or, en l'argent, & au fer. Mais le lieu de leur naissance a esté cause de leur difference, si tu m'entends comme il faut, encores que la Nature en la procreation de l'argent a plustost acheué son œuure que en celle de l'or : Car quad ceste vapeur que nous auons dit est sublimee au centre de la terre, il est necessaire qu'elle passe par des lieux, ou secs, ou chauds, si elle passe doc par des lieux chauds & purs, ou vne certaine graisse de soulphre adhere aux parois, alors icelle vapeur, laquelle les Philosophes ont appellé leur Mercure, s'accomode & se ioint à ceste graisse, laquelle elle sublime spar apres auec 10y, & dece messange se fait vne certaine vn. Auosité, qui laissant le nom de vapeur préd le nom de graisse, & venant puis apres à se sublimer en autres lieux qui ont esté nettoyez par la vapeur precedente, & là ou la terre est

thing.

de Elto

gendi

1200

Ce 18 12

procrees

Aremen

subtile, pure & humide, elle emplit les pores de ceste terre, & se ioint à icelle, & ainsi il se faict de l'or. Que si ceste vnctuosité ou graif. KS, 185 D se paruient à des lieux impurs & froids, c'est birene ( là que s'engendre le Saturne, & si ceste terre DALITIE est pure, mais messee de soulphre alors s'engendre le Venus: Cartant plus le lieu est pur & net, & tant plus purs sont les metaux qu'il procree : Aussi il faut noter que ceste vapeur sort continuellement du centre à sa superficie, & en allat elle purge les lieux : C'est pourquoy il arriue qu'autourd'huy se trouuent des mines là où il y a mille ans qu'il n'y en auoit point : car ceste vapeur par son continuel progrez subtilise tousiours le crud & l'impur, tirant aussi successiuement le pur auec soy: & voila la reiteration ou circulation de Nature, laquelle sublime tant de fois, produisant choses nouuelles iusques à ce que le lieu est entierement bien depuré, & tant plus il est nettoyé, tant plus belles & nettes choses il produit. Mais en hyuer quand la froideur de l'air vient à resserrer la terre, ceste vapeur vnctueuse vient à se congeler, puis retournant le printemps elle se resout, se messe auec la terre & auec l'eau, & de là se faict la magnesie, tirant à soy vn semblable Mercure de l'air, qui donne vie à tous les

EN GENERAE troispar les rayons du Soleil, de la Lune, & IO des Estoilles, & ainsi sont produites les herbes, les fleurs, & choses semblables, car la Nature ne demeure iamais vn momet de temps oysiue: mais les metaux au contraire sont engendrezen ceste façon, par vne longue distillation la terre est purgee, puis à l'arrivee de ceste vapeur vnctueuse ou graisse ils sont procreez, & non comme quelques vns vaipert nement estiment, interpretans en cela siniftrement les escrits des Philosophes.

De la generation de toute sorte de pierre.

### TRAICTE' V.

A matiere des pierres est toute telle que e fols, desautres choses, & selon la pureté des lieux; elle naist de ceste façon. Quand les quatre Elements distillent leur vapeur au centre de la terre, l'Archæus la repousse & sublime tellement que passant par les lieux & par les pores de la terre, elle attire quant & soy toute l'impurité de la terre iusques à la superficie, là où estant, elle est par l'air congelee, parce que tout ce que l'air pur engendre, il est congelé par l'air crud, aussi l'air ain-

uuent

n'y en

rud &

e put

cula-

QH

OUR DE

1600

maus

Den

comi

Tan I

26/6

Per

Cabi

Cet

PS C

à cai

113

Hen

10

du

COU

con

elle

grez dans l'air, & se ioignent l'vn l'autre, car Natures'esiouit desa Nature, & ainsi se font les pierres & les rochers pierreux, selon la grandeur ou petitesse des pores de la terre, lesquels tant plus ils sont grands, & tat mieux est purge le lieu, car passant par ce souspirail vne plus grande chaleur, & vne plus grande quantité d'eau, plus grande en est la depuration des lieux, esquels par ce moyen plus commodément naissent les metaux, comme tesmoignel'experience, & qui nous apprend qu'il ne faut point chercher l'or ailleurs qu'es montagnes, parce que difficilement se trouue-il dans les campagnes, qui sont lieux ordinairement humides & marescageux, non à cause de ceste vapeur que i'ay dit, mais à cause de l'eau Elementaire, laquelle attire à soy ladite vapeur de telle façon qu'ils ne se peuvent separer, si bien que le Soleil venant à la digerer, en fait de l'argile de laquelle vsent les potiers: mais aux lieux où il y a vne grosse arene, & ceste vapeur n'a point de soulphre conioint auec soy en ces lieux là, comme és prez elle cree des herbes & du foin. Il y a encores d'autres pierres precieules comme le Diamant, le Ruby, l'Esmeraude, Crisoperas, l'Onix, & l'Escarboncle, lesquelles sont engendrees en ceste façon. Quand ceste vapeur de Nature se sublime ile font de soy-mesme sans ce soulphre ou vneuosité que nous auons dit, & qu'elle rencontre vn lieu d'eau pure de sel, alors se font les Diamans, & celà és lieux tres froids, esquels ne peut paruenir ceste graisse, parce que sielle y arriuoit elle empescheroit cest effect. Car on sçait bien que l'esprit de l'eau se sublime facilement & à petite chaleur, non pas l'huile ou graisse qui ne peut s'esseuer qu'à force de chaleur & ceen lieux chauds, car combien qu'elle procede du centre, il ne luy faut pourtant gueres de seu pour la congeler & la faire arrester. Si bien que la vapeur passant toussours, vient à se congeler dans l'eau en petits grains & pierrettes. Mais c'est vneautre question, à sçauoir comment les couleurs se font esdites pierres precieuses: Pour en resoudre il faut sçauoir que c'est à cause du soulphre, & en cette façon, si la graisse du soulphre est congelee, par ce mouuement perpetuel, l'esprit de l'eau puis apres le digere en passant, & le purifie par la vertu dusel, iusques à ce qu'il soit coloré d'vne couleur digeste, rouge ou blanche, laquelle couleur tendant toussours à sa persection est. esseueepartant de distillations reiterees, que l'esprit qui a puissance de penetrer dans les Biij

lelonla

Atterre.

A DICUX

DIAMEDICO .

grance

epura.

plus

omme

prend

lenss

nenele

古歌

gens,

mais

ture

s ne

70.

160

lino

12

bes

DELANATVRE choses imparfaictes; y introduit ladite couleur, qui se ioint puis apres à cette cau en partie congelée, & ainsi elle remplit ses pores, & se fixe auec elle d'vne fixation inseparable. Car l'eau quelle qu'elle soit est congelee par la chaleur, quand elle est sans esprit, & stelle a des esprits, elle se congele aufroid: Mais quiscait congeler l'eau au chaud, & ioindre l'esprit auec elle, il a certes trouué vne chose mille fois plus precieuse que l'or, & que chose qui soit au monde: Faicles donc que l'esprit se separe de l'eau, & qu'il se pourrisse, & que le grain apparoisse, puis apres reiettant la les fesses reduisez l'esprit en eau, & les faicles ioindre ensemble, car ceste conionction engendrera vn rameau semblable en forme &z excellence à ses parens.

Matter

gadre masde

drenta

femen

dout

THE

Walt

PROBLE

PATYD

CEUX

celta

AUGC

mer Ele

elti

troils est se

phes

YUIS

III

gen

par

bres

du

0113

De la seconde matiere, & de la putrefaction de toutes choses.

#### TRAICTE' VI.

Novs auons cy dessus traicté de la premiere matiere de toutes choses, & comme elles naissent par la Nature sans semence, c'està dire, comme la Nature reçoit la

matiere des Elements de laquelle elle engendre la semence, maintenant nous parlerons de la semence & des choses qui s'engendrent auec semence. Toute chose donc quia semence est multipliée par icelle, mais sans doute celane le faict pas sans l'ayde de la Nature : car la semence en vn corps n'est autrechose qu'vn air congelé, ou vne vapeur humide: tellement que si elle n'est resoulte par vne vapeur chaude, elle est inutile. Que ceux qui recherchent l'artscachent donc que c'est que la semence, à fin qu'ils ne cherchent vne chose qui n'est pas. Or est-il que la semence est triple, & engendrée des quatre Elements, La premiere espece de semence est la minerale : la seconde la vegetable : la troisiesme l'animale. La semence minerale est seulement cogneuë des vrays Philosophes, la semence vegetable est cogneuë & est vulgaire comme nous voyons és fruicts : l'animalese cognoist par l'imagination; la vegetable nous monstre à l'œil comme la Nature la crée des quatre Elements : Car il faut sçauoir que l'hyuer est cause de putrefaction, parce qu'il congele les esprits vitaux és arbres, & lors qu'ils sont resous par la chaleur du Soleil, auquel il y a vne force magnetique ou aymantine attractive de toute humidité,

dite con

ven par.

pores, &

parable.

with par diele.

id: Mais

ioindre

e chose

necho.

elonit

& que

nelales

Faides

OF EL

me &

uelle

Dipen

ceuant

01.115

27211

me lo

traile

rogati

les m

mene

lesm

tho

Dece

Det

Crei

alors la chaleur de Nature excitée par mouuement pousse à la circonference vne vapeur d'eau subtile, qui ouure les pores de l'ar bre & en faict distiller des gouttes, separant tousiours le pur de l'impur? neantmoins l'impur precede le pur, le pur se congele en fleurs, l'impur en fueilles, le gros & efpais en escorce, laquelle demeure fixe, mais les fueilles tombent ou par le froid ou par le chaud, quand les pores de l'arbre sont bouchez & lors les fleurs sont congelees en la mesme couleur qu'est la chaleur, & apporte fruict ousemence. Comme la pomme, en laquelle est le sperme, duquel ne naist pas l'arbre, mais en iceluy sperme est la semence interieurement, duquel naist l'arbre: car la multiplication se faict non ausperme mais à la femence, comme nous voyons oculairement que la Nature creée la semence des quatre Eslements, à fin que nous ne fussions occupezà cela, car ce qui est faict n'a besoin de facteur. Il suffira en cest endroict d'auoir admonesté le lecteur: Retournons à nostre propos mineral. Il faut donc sçauoir que la Nature créee la semence minerale, ou metalique dans les entrailles de la terre, c'est pourquoy on ne croit pas qu'elle soit, parce qu'elle est inuisible. Mais ce n'est pas mer-

ueille que les ignares en doutent, puis qu'ils ne peuuent meimes comprendre ce qui est deuant leurs yeux à grand'peine conceuroient-ils ce qui est cache & inuisible. C'est pour tant vne chose tres-vraye que ce qui est en hautest comme ce qui est en bas, & au contraire ce qui naist en haur naist d'vne mes. me source que ce qui est dessous dans les entrailles de la terre, & ie vous prie quelle prerogative auroient les vegetables par dessus les metaux, que Dieu eust donne de la semence à ceux là & en eust exclus ceux ey: les meraux ne sont-ils pas en aussi grande authorité enuers Dieu que les arbres? tenons donc pour tout asseuré que rien ne croist sans semence, car là où il n'y a point de semence la chose est morte. Autrement il est necessaire que les quatre Elements creent là semence des metaux, ou qu'ils les produisent sans semence, si c'est sans semence, ils ne peuvent estre parfaits, car route chose sanssemece est imparfaire, eu esgard au composé, qui n'adiouste foy à ceste indubitable verité il n'est pas digne de rechercher les secrets de Nature, car rien de naist au monde sans semence: les metaux à la verité ont en eux vrayement & reellement leur semence, mais leur generation se faict ainsi. Les

at mou.

De ya-

de l'ar

Parant

moins

congele

skel.

par le

bou-

senia

SHOOL

en la

a be

er in

1/2

1152

118

om

61

制

GRI

801

quatre Elements en la premiere operation de Nature distillent par l'artifice d'Archæus, dans le centte de la terre, vne vapeur d'eau pondereuse qui est la semence des metaux, & s'appelle Mercure, à cause de sa fluidité, & facileadherance à chasque chose: il est accomparéau foulphre à cause de sa chaleur interne, & apres la congelation c'est l'humide radical, & combien que le corps des metaux soit procrée du Mercure (ce qui se doit entendre du Mercure des Philosophes) neantmoinsilne faut point escouter ceux qui estiment que Mercure vulgaire soit la semence des meraux, & ainsi prennent le corps au lieu de la semence, ne considerant pas que le Mercure a aussi bien en soy sa semence que les autres, l'erreur de tous ces gens là sera manifeste par l'exemple suyuant, il est tout certain que les hommes ont leur semence en laquelle ils sont multipliez le corps de l'homme c'est le Mercure, la semence est cachée dans ce corps, & eu esgard au corps elle est tres petite en quantité. Qui veut donc engendrer cest homme metalique, il ne faut pas qu'il prenne le Mercure, qui n'est qu'vn corps, mais la semence qui est ceste vapeur d'eau congelee: Ainsi en la regeneration des metaux, les vulgaires Operateurs y proceperation

rchaus,

i d'eau

1011, &

ac.kfa-

accom-

Dr. intelle

ide ra.

metaux

out en.

meant.

vielti-

emen-

corps au

e oue

a lera

tout

ce en

hom-

e ell

CELLO

e fall

1040

ALLE"

des

2000

dent mal, car ils dissoluent les corps metalliques, soit Mercure, soit or, soit argent, soit plomb, & les corrodent auec des eaux forts, & choses heterogenées & estranges non requises à la vraye science, puis apres conioignent ces dissolutions, ignorans, ou ne prenans pas garde que des pieces & morceaux d'vn corps ne peut estre engendré vn homme, parce qu'en ceste façon la corruption du corps & la destruction de la semence a precedé; vne chacune chose se multiplie au masle & à la femelle, comme i'ay faict mention au traicté de la double matiere, la dissonction du sexe n'a garde de rien produire, ains c'est la conionction qui produit vne nouuelle for me: il faut donc qui veut faire quelque chose de bon, prendre les spermes ou semences, non les corps entiers: pren donc le masse vif, & la femelle viue, & les conioints ensemble, à fin qu'ils s'imaginent vn sperme pour procreer yn fruict de leur Nature : car il ne faut point que pas vn se mette en la fantaisse de pouuoir fire la premiere matiere. La premier matiere de l'homme c'est la terre, de laquelle il n'y a homme si effronté qui voulust entreprendre d'en faire vn homme, c'est Dieu seul qui sçait cest artifice: mais de la seconde matiere qui est dessa creée facilement

TIME TO SERVICE

more I

choles

chee a

mals

chia

qu'e

gool

laNa

ily

N'Y

Peg

auecl'aide de Nature s'en engendrera la forme de laquelle est semence. L'artiste ne faict rien en cecy, sinon de separer ce qui est subtil decequiest espois, & le mettre dans vn vaisseau conuenable: Carilfaut bien considerer que comme vne chose se commence ainsi elle se finit; de vn se font deux, & de deux vn & rien plus, il ya vn Dieu, de cest vn est engendré le fils, tellement que vn en a donné deux, & deux ont donné vn sain& Esprit, procedant de l'yn & de l'autre, ainsi zesté crée le monde, & ainsi sera la fin. Considerez exactement ces quatre premiers poinces, vous rouuerez en iceux premierement le pere, puis le pere & le fils, en fin le saince Esprit. Vous y trouverez les quatre Elements, & quatre Luminaires, deux celestes, deux centriques: Bref il n'y a rien au monde autrement qu'il apparoist en ceste figure, iamais n'a esté, & iamais ne sera, & si ie voulois remarquer tous les mysteres qui se pourroient tirer de là il en naistroit vn grand volume. le retourne donc à mon propos, & te dis en verité mon fils, que d'vn tu ne scaurois faire vn, c'est à Dieu seul, à qui est cela reserué en propre, qu'il te suffise que tu puisses de deux en creer vn qui te soit vtile, & a cest effect sçachez que le sperme multiplicatif est la seconde & non la premiere matiere de tous meraux & de toutes choses la premiere est inuisible, elle est cachee dans la Nature ou dans les Elements, mais la seconde apparoist quelques sois aux enfans de la science.

# De la Vertu de la seconde matiere.

### TRAICTE' VII.

Mais à fin que tu puisses plus facilement comprendre quelle est ceste seconde matiere, ie te descriray les vertus
qu'elle a, par lesquelles tu la pourras cognoistre: sçachez donc en premier lieu que
la Nature est diuisee en trois regnes, desquels
il y en a deux dont vn chacun peut estre luy
seul, encores que les deux autres ne sussent
pas. Il y a le regne mineral, vegetal & animal: le regne mineral il est manifeste qu'il
peut persister de soy-mesme, encores qu'il
n'y eust au mondeny herbes ny hommes, le
vegetable de mesme n'a que faire pour son
establissement qu'il y aytau mondeny homme ny metaux: le troissesme au contraire

mala for

tifte ne

equiest

le dans

of con-

ommen.

IX. & de

decell

va en

n faind

ere ainfi

n, Con-

remiers

emiere.

hait

ratie

Co.

fich.

18

473

eres

typ

11 11

prend vie des deux precedents, sans lesquels il ne pourroit estre & est plus noble & precieux que les deux susdits, & estant le dernier domine sur eux, aussi la vertu se finit tousiours au troissesme, & se multiplie au 1econd: voy tubien au regne vegetable, la premiere matiere est l'herbe ou l'arbre que tu ne sçaurois creer, c'est la Nature qui lefaict, mais la seconde matiere c'est la semence que tu vois, & en icelle se multiplie l'herbe ou l'arbre. Au regne animal, la premiere matiere est la beste ou l'homme que ru ne sçaurois creer, mais la seconde en la quelle il se multiplietu la cognois, qui est la semence. Au regne mineral tu nepeux creer vn metal, & si tut'en vantes tu es vain & menteur : la Nature a faict cela, & combien que tu eusse la premiere matiere selon les Philosophes, c'est à sçauoir ce sel centrique, toutesfois tu ne le scaurois multiplier sans l'or, mais la semence des metaux est cogneuë seulement des fils de la science; Es vegetables les semences apparoissent exterieurement, & les reins de leur digestion c'est l'air chaud. Aux animaux la semence apparoist dedans les reins, ou le lieu de sa digestion sont les reins de l'homme. Quant aux mineraux, l'eau est leur semence, qui est au centre du cœur d'iceux, & dela

dielle

meile

leres

ftion,

dion

d'yne

1091

ment

point

Dece

laquels

a pre-

le der

le finit

12116

e, lapre

que to

efaict.

sup so

100 00

matiere

0301013

mlt.

Arte

ah

Nz.

ela

c'eft

Del'art.

matt

nees

eft!

ceo

# De l'art, & comme la Nature opere par l'art en la semence.

# TRAICTE' VIII.

Tovre semence quelle qu'elle soit est de nulle valeur, si elle n'est mise ou par l'art, ou par la Nature en vne matrice conuenable, & encores que la semence de soy soit plus noble que toute creature, toutesfois la matrice est sa vie, laquelle faict pourrir le grain ou le sperme, & cause de la congelation du poince, & en outre par la chaleur de son corps, elle le nourrit, & le fait croistre, cela se faict en tous les trois regnes susdits de la Nature, & se fait naturelle met par mois, par annees, & par succession de temps. Mais subtil est l'artiste qui peut dans les regnes mineral & vegetable, trouuer quelque accourcissemet ou abreuiation, no pasau regne animal; Au mineral l'arrifice seulement paracheue ce que Nature ne peut paracheuer, à cause de la crudité de l'air, qui par sa violence a bouché les pores d'vn chacun corps, no das les entrailles de la terre, mais en la superficie d'icelle, comme i'ay dit cy deuant és prece-

delale

ice nous

donneza

es, com-

de grand are, La fe-

ne chole

de fois,

com-

se point

façons,

UEC FIOS

OH BOUS

1101 00

par la

lone

dela

e de

cher.

(CD)

DE LA NATURE dents chapitres. Mais à fin qu'on entende plus facilement cela, i'ay bien voulu encores adiouster, que les Elements settent quasi à l'ennuy l'vn de l'autre leur semence au centre de la terre, comme dans leurs reins, & le centre par le mouuement continuel le poufse das les matrices, lesquelles sont sans nombre, carautant de lieux autant de matrices, l'une toutes fois plus pure quel'autre, & ainsi presque à l'infiny. Notez donc qu'vne pure matrice engendrera vn fruict pur & net en son semblable. Comme pour exemple és animaux vous auez les matrices des Femmes, des Vaches, des Iumens, des chiennes &c. Au regne mineral & vegetal, sont les metaux, les pierres, les sels: Caren ces deux regnes principalementles sels sont à considerer, leurs lieux, selon le plus ou le moins.

De la commixtion des metaux, ou de la façon de tirer la semence metallique.

### TRAICTE' IX.

Dan

UCT

enl

Novs auons parlé cy dessus de la Nature, de l'art, du corps, du sperme & de la semence, descendons maintenant à la practi-

que, à scauoir comment les metaux se doiuent mesler, & qu'elle est la correspondance qu'ils ont entr'eux. Sçachez doc que la femme est vne mesme chose que l'homme, car ils naissent tous deux d'vne mesme semence, & dans vne mesme matrice, il n'y a que faute de digestion en la femme, & que la matrice quiproduit le masse, a le sang & le sel plus pur, ainsi la Lune est de mesme semence que le Soleil, & d'vne mesme matrice, mais en la procreation de la Lune, la matrice a eu plus d'eau que de sang digeste selon le teps de la Lune celeste. Mais à sin que tu te puisses plus facilement imaginer, comment les metaux s'assemblent & se ioignent ensemble!, pour ietter & receuoir la semence regarde le Ciel & les Spheres des Planettes: Tu vois que Saturne est le plus haut de tous auquel succede Iupiter, & puis mars, le Soleil, Venus, Mercure, & en fin la Lune. Considere maintenant que les vertus des Planettes ne montent pas, mais elles descendent, mesmes l'experience nous apprend, que le Mars se conuertit facilement en Venus, & non le Venus en Mars, comme plus basse d'vne Sphere. Ainsi facilement le Iupiter est transmué en Mercure, pource que supiter est plus haut que Mercure, celuy-là le second après le sir-

intende

acores

quali à

细色1

18,8 e

te poul.

SHOM-

ITICOS,

kainli

orang si

peten

ees 201.

emmes,

1080

3 mb

8700

fide-

36 mament, celuy cy le second au dessus de la terre, & Saturne le plus haut, la Lune la plus basse, le Soleil se messe au milieu: mais il n'est iamais amelioré par les inferieurs. Or tu notéras qu'il y a vne grande correspondance entre Saturne & la Lune, au milieu desquels est le Soleil, comme aussi entre Mercure & Iupiter, Mars & Venus, lesquels tous ont le Soleilau milieu. La pluspart des Operateurs sçauent bien comme on transmuële Fer en Cuiure sans le Soleil: & comme il faut conuertir le lupiter en Mercure, mesme il y en a quelque-vns qui du Saturne en font de la Lune? Mais s'ils sçauoient par ces mutations seules administrer la Nature, certes ils trouueroient vne chose plus precieuse que tous les tresors du monde. C'est pour quoy ie dis qu'il faut sçauoir quels metaux tu dois conioindreensemble, & desquels la Nature est correspondante l'vneàl'autre. C'est pour quoy il y a vn certain metal qui a la puissance de cosumer tous les autres: car c'est comme leur eau & leur mere: & il n'y a qu'vne seule chose quiluy resiste, qui est l'humide radical du Soleil & de la Lune, & estamelio. ré par iceluy, mais à fin que ie le descouure, c'est l'Acier, il s'appelle ainsi, si vne fois il se ioint auec l'or, ou l'or auec luy, il iette sa se-

17:5

effe

admi

redes

mes

men

mence, & est debilité iusques à la mort, alors l'Acier conçoit & engendre vn sils plus clair que le pere, puis apres si la semence de ce sils desiane est mise en la matrice, elle la purge, & la rend mille fois plus aspre à enfanter de tres bons fruicts. Il y a toutes sois vn autre Acier qui est accomparé à cestuy-cy, lequel est de soy creé de la Nature, & sçait par vne admirable force & puissance, tirer & extraire des rayons du Soleil, ce que tant d'hommes ont cherché, & qui est le commencement de nostre œuure.

### Delageneration supernaturelle du fils du Soleil.

### TRAICTE' X.

Novs auons cy deuant traicté des choses que la Nature crée tous les iours, & que Dieu a creées de long temps, à fin que ceux, qui sont inquisiteurs de la science entendissent plus facilement la possibilité de la Nature & iusques où elle peut estendre ses forces: Mais pour ne differer plus longuement, ie commenceray à declarer la maniere de faire la pierre des Philosophes. Sçachez doc que la pierre, ou la teinture des Philosocies.

C iij

lus de la

caplus

illa'est

ttu no-

iondance

delquels

reure &

ont le

rateurs

100 00

atticen.

uy en a

strop.

edis

con-

reelt

nou!

Han-

con-

11 406

1100

100

116

ale

ment arriue aux metaux. L'or peut apporter fruict, & semence, par le moyen de la quelle il se peut multiplier, mais c'est par l'industrie d'vn habile artiste, qui sçait aider & pousser la Nature, autrement s'il vouloit lentreprendre sans la Nature, il erreroit. Car non seulement en ceste science, mais en toutes choses nous ne pouuons rien faire que ayder la Nature, & ne la pouuons ay der par autre moyen que par le feu, & par la chaleur. Mais d'autant que cela ne se peut faire en vn corps metallique congelé à cause que les esprits n'apparoissent point, il faut premierement que le corps soit dissous, & que les pores d'iceluy soient ouuerts, à fin que la Nature puisse operer: Mais à sçauoir-mon quelle doit estre ceste resolution? ie veux icy aduertir le lecteur, que cobien qu'il y aye plusieurs sortes de dissolutions, lesquelles sont toutes inutiles, qu'il n'y en a neantmoins veritablement que de deux sortes, dot l'vne est, vraye & naturelle, l'autre violente, sous laquelle toutes les autres sont comprises : la inaturelle est telle qu'il faut que les pores du corps s'ouurent en nostre eau, à fin que la semence soit poussée dehors cuitte & digeste, & puis mise dans sa matrice. Mais ceste eau, c'est nostre cau celeste, non vulgaire, qui ne mouille C in

nement

me lu-

Hcom-

andel.

emence, prolate-

va de.

on est

de la

evne

xille

elchee

mple

om-

non

118

iffi-

:car

hez

m215

10

de

point les mains, toutesfois est comme de pluye, le corps c'est l'or, qui donne la semence, la Lune est nostre (non pas l'argent vulgaire) qui la reçoit, le tout est puis apres regy par nostre seu continuel, durant l'espace de sept mois, & quel quessois dix, susques à ce que nostre eau consume trois & en laisse vn, & ce au double, puis apres elle est nourrice du laist de la terre, ou de la gresse qui naistés mammelles d'icelle, & est regie & conseruée de putrefaction par le sel de Nature, & ainsi est engendré cest enfant de la seconde generation. Venons maintenant de la Theorie à la Pratictique.

TY JOSS

cune'

cerre le

Mercu

del

ture

bieno

men

uerr

mer

resyr

De la practique & confection de la pierre ou teinture selon l'art.

### TRAICTE' XI.

les choses à entendre par exemples, à fin que plus facilement on peut comprendre la practique, laquelle en imitant la Nature se doit faire en ceste feçon. R. De nostre terre par ynze degrez, vnze grains, & de nostre or

GENERAL. (non de l'or vulgaire) vn grain, de nostre argent, & no de l'argent vulgaire, deux grains, & garde toy bien, te di-je, de predre or ny ar. gent vulgaire, carils sont morts, & n'on aucune vigueur, mais pren les nostres qui sont vifs, puis les mets dans nostre feu, & de la se fera vne liqueur seche, car premierement la terrese resoudra en eau, laquelle s'appelle le Mercure des Philosophes, & ceste eau resoult les corps du Soleil & de la Lune, & les consume, de façon qu'il n'en demeure que la dixiesme partie, auec vne part, & voyla ce qu'on appelle humide radical. Puis apres Re. de l'eau de sel niere, tiréee de nostre terre, en laquelle est le ruisseau & l'onde viue, si tu sçais cauer & fouir dans la fosse naifue & naturelle, prens donc en icelle de l'eau qui soit bien claire, & dans icelle eau tu mettras c'est humide radical, metsle tout au feu de putrefaction & generation, no tel toutesfois comme tu a faict en la premiere operation, gouuernele tout auec grad artifice & discretion, iusques à ce que les couleurs apparoissent come vne queuë de Paon, gouuerne bien encores vn coup, & qu'il ne t'ennuye point en digerant tousiours iusques à ce que les couleurs cessent, & qu'il n'y en aye qu'vne seule qui apparoisse, à sçauoir la couleur verde, &

ome da

lemen,

ot vul.

tregy

picede

1152CC

Teva,

Muce

palls

aler.

e, &

ode

WOO

Will

05000

odelet

ladia.

Com

(Je

deux

quelq

Cree

drea

42 ainsi des autres, & quand tu verras au fonds du vaisseau des cendres de couleur brune, & l'eau comme rouge: ouure ton vaisseau alors mouillevne plume, & en oingts vn morceau de fer, s'ilteint, ave soudain de l'eau, de laquelle nous parlerons tantost, & y mets autant de ceste eau, qu'il y a entré d'air creu. cuis le tout de rechef iusques à ce qu'il teigne. Iusques là est allée mon experience, ie n'ay rien trouué plus outre, iene peux que cela. Mais cest eau que ie dis, doit estre le menstruel du monde, de la Sphere de la Lune, tant de fois rectifié qu'il puisse calciner le Soleil. Ie t'ay voulu descouurir icy tout, & si quequefois tu entens mon intention, non mes paroles, ou les syllabes, ie t'ay reuelé tout, principalement au premier & second œuure. Mais touchant le feu il nous reste encores quelque chose à dire, le premier feu ou le feu de la premiere operation, est le feu d'vn degré continuel, & qui enuironne la matiere: le second est vn feu naturel, qui digere la matiere & la fige. Or ie te dis la verité, que iet'ay descouuert le regime du seu, si tu entends la Nature. Il nous faut donc parler du vaisseau, lequel doit estre naturel, & deux suffisent, mais le vaisseau du premier œuure faut qu'ilsoit rond; & en la seconde œuure

au fonds

rune, &

aualors

Dorceau

M, dela.

metsau.

all' crell,

u'iltei.

ice, ie

efte je nx due

ela Lu-

inerie

akli

7, 100

enele

cond

e en-

euou

efeu

nela

widi-

erice,

LH

rier

eux

ure

HIL

vn peu moins, ains longuer come vne phiole ou ouale: Mais en tout & par tout, sçachez quelescu de Nature est vnique, & s'il ya de. la diuersité, la distance des lieux en est cause. Comme aussi le vaisseau de Nature est vnique, mais nous nous seruons de deux pour abreger. La matiere est aussi vne, mais de deux substances. Si tu bandes donc ton es. prit, & que ce soit ton intention de produire quelques choses, regarde premierement celles qui sont desia creées, car si tu ne peux venir à bout de celles cy, qui sont ordinairemet deuant tes yeux, à grand'peine viendras tuà bour de celles qui sont en cores à naistre, & quetu desire produire: produis dis-je, car il faut que tu sçaches que tu ne sçaurois rien creer, cela est le propre de Dieu, mais de rendre apparentes les choses occultes & cachees à l'ombre, de les rendre dis je euidentes, & leur oster leur ombre, cela est quelquefois per mis aux Philosophes qui ont de l'intelligence, & Dieu le leur concede par le ministere de la Nature. Considere vn peu ie te prieentoy mesme la simple eau de la pluye; Qui est-ce qui croiroit iamais qu'elle eust & contint en soy toutes les choses qui sont au monde, les pierres dures, les sels, l'air, la terre, le feu, puis qu'en euidece elle n'apparoist

#### DE LA NATURE

autre chosequ'vne simple eau? Que diray-je de la terre? qui contient en soy, eau, feu air, sel, & n'apparoist neantmoins que terre? O admirable Nature: qui sçait par l'eau, produire des fruicts admirables en la terre, & leur suppediter la vie par le moyen de l'air. Toutes ces choses se sont, & neantmoins les yeux vulgaires ne le voyent pas, mais ce sont les yeux de l'intellect & del'imagination, qui le voyent d'vne veuë tres veritable: Carles yeux des Sages voyent la Nature d'autre façon que les yeux communs. Come par exemple, les yeux des hommes communs voyent que le Soleil est chaud: les yeux des Philoso. phes au contraire, voyent le Soleil estre plustost froid, mais ses mouuemers estre chauds. Car les actions & les effects sont cogneus par la distance deslieux: le feu de Nature est vn, & mesme auec luy. Car tout ainsi comme le Soleil tient le centre & le milieu entre les Spheres, des Planettes, & que de ce centre du Ciel il espart en bas sa chaleur par son mouuement. Ainsi au centre de la terre est vn Soleil terrestre, qui par son mouuement perpetuel pousse la chaleur ou ses rayons en haut à la superficie de la terre : & sans doute ceste chaleur intrinseque est beaucoup plus forte & plus efficace que ce feu elementaire

toutes

D'inte

darto

tena

Deme

ment

EN GENERAL. que nous voyons, mais elle est temperée par l'eau sousterrine, qui de sour en sour penetre & passe par les pores de la terre en la rafraischissant, & par mesme similitude l'air tempere le Soleil celeste & sa chaleur, l'air dis-je, qui de iour en iour vole à l'entour de la terre, & si celan'estoit, par ceste chaleur toutes choses seroient consumées, & rien ne naistroit. Mais comme ce seu inuisible, ou ce. ste chaleur centrale consumeroit tout si l'eau n'intercedoit & ne la temperoit, ainsi la chaleur du Soleil destruiroit tout, n'estoit l'air qui interuient au milieu. Mais ie diray maintenant en peu de mots, comme ces Elements agissententr'eux: Dans le centre de la terre est le Soleil centrique qui par son mouuement ou par le mouuement de son firmament, iette vne grande chaleur qui s'estend iusques à la superficie de la terre. Ceste chaleur cause l'air en ceste façon. La matrice de l'air, c'est l'eau, laquelle engendre des fils de sa Nature, mais dissemblables, & beaucoup plus subtils, car où le passage est denié à l'eau, l'air y entre; puis quand ceste chaleur centrale (laquelle est perpetuelle) agit, elle fai& eschauffer & distiller ceste eau, & ainsi ceste eau par la force de la chaleur se change en air, & par ce moyen passe iusques à la super-

diray.je

teu air,

terre? O

produj.

the make

pir. Fou.

esveux

ontles

n, qui Carles

trefa-

xem.

eell

nme

eles

ntie

pantle

DAL DO

fournail

reselle

ment!

elipou

guesko

wite pol

tainsion

voe tep

en a m

auant o

feuor

l'air,

terree

maish

& not

ment

2 10

uem

Nea

lesp

tene

dance

quio

chal

ficie de la terre, parce qu'il ne peut souffrir d'este enfermé, où apres qu'il est refroidy, il se resouten eau dans les lieux opposites, cependantil arriue quelquefois que non seulementl'air, mais l'eau aussi passe iusques à la superficie dela terre, comme il apparoist en ces noires bruines qui sont portees par violecessusques en l'air, dequoy ie vous doneray. vn exemple familier. Faites chauffer de l'eau dans vn pot à feu lent, vous verrez s'esleuer petit à petit des vapeurs lentes & douces ; à feu plus fort apparoistront des vapeurs plus crasses. Ceste chaleur centrale opere en ceste mesmefaçon, l'eau la plus subtile est esseuce en l'air,& ce qui est plus crasse & espais tirat sur le sel ou graisse, il le distribue à la terre, d'où naisset choses diuerses, le reste se change en rochers & en pierres. Quelqu'vn pourroit obiecter si la chose estoit ainsi, cela se feroit continuellement, & neantmoins bien souuent on nesent aucun vent. le responds qu'iln'y a point de vent à la verité quand l'eau n'est point iettee violemment dans le vaisseau distillatoire, car peu d'eau excite peu de vet. Vous voyez qu'il n'y a pas toufiours du tonerre, encores qu'il pleuve & qu'il vente, maisseulement quand par la force de l'air vne eau trouble est portee par violence

EN CENERAL. iusques à la sphere du feu: car le seu n'endure point l'eau. Nous en auons vn exemple deuant nos yeux, iettez de l'eau froide das vne fournaile ardante, vous orrez quels tonnerres elle excitera: Mais pourquoy vniformementl'eau n'entre-elle en ces lieux? la raison est pource qu'il y a plusieurs de tels lieux vagues & concauites, quelquefois vne concauité pousse hors de soy eau & vents par certains iours ou mois iusques à ce qu'il se face vne repercussió d'icelle. Come nous voyons en la mer les flots se suiure plusieurs lieues auant que trouuer qui les repousse: mais retournons à nostre propos. le dis donc que le feu ou la chaleur est cause du mouuemet de l'air, & qu'il est la vie de toutes choses, & la terre est la nourrice, ou le receptacle de tout, mais si ce n'estoit l'eau qui refrigere la terre, & nostre air, la terre seroit rendue extremement seiche pour deux raisons susdites, c'est à sçauoir à cause de la chaleur tant du mouuement scentrique que du Soleil celeste. Neantmoins en quelques lieux il arriue que les pores de la terre estans bouchez l'humidité ne peut penetrer, & alors par la correspondance des deux Soleils, celeste & centrique, qui ont entr'eux vne puissance aymantine, il arriue dis-je que la terre s'enflamme à ceste chaleur.

louffin

roidy, il

Hes, ce-

pleule.

Hya 2

Willen

MY10 E-

meray

eleau

llener

CES : 2

Dias

celte

9969

e time

erre.

2130

our.

ofe.

Fay doncques que l'operation en nostre terresoit telle, que la chaleur centrale puisse changerl'eau en air, à fin qu'elle sorte iusques sur la superficie de la terre, & qu'elle respande le reste par les pores de la terre, & alors à l'opposite l'air se changera en eau beaucoup plus subtile que n'estoit la premiere, & cela le fera ainsi, si tu donnes à denoter à nostre veillard, l'or & l'argent à fin qu'il les consume, & que luy en fin mourant soit brussé, que ses cendres soient esparces dans l'eau, & alors cuit le tout iusques à ce que ce soitassez, & tuauras vne medecine qui gueritlalepre. Aduise au moins que tune prennes le froid pour le chaud, ou le chaud pour le froid, messe les natures ensemble, s'il y a quelque chose de contraire à la Nature, car vne seule chose t'est necessaire, separe la, à fin que la Nature soit semblable à la Nature, fay cela auec le feu, non auec la main, & sçaches que si tu ne suis la Nature tout ton labeur est vain, & ie te iure par le Dieu qui est Sainct, que iet'ay icy dit tout ce que le pere peut direason fils. Qui a des oreilles qu'il oye, & qui a du sens qu'il comprenne.

Dela

200

reme

abreg

Craig

tent

# De la pierre, & de sa vertu.

# TRAICTE' XII.

yovs auons assez amplement discouru Vaux chapitres precedents de la production des choses naturelles, des Elements, & des matieres, premiere & secode, des corps, des semences, & en fin de l'vsage & vertu d'iceux. l'ay en outre escrit la façon de faire la pierre, mais touchant la vertu d'icelle, i'en reueleray maintenant tout autant que l'experience m'en a monstré, & que la Nature m'en a concedé. Mais à fin que de rechef sommairement & en peu de paroles ie mette par abregé ces douze traiclez, & que le lecteur craignant Dieu puisse conceuoir mon intention, la chose en va ainsi. Quant à la verité de l'art, si quelqu'vn en doute, qu'il lise les escrits des Anciens verifié par raison & par experience, ausquels, comme dignes de creance, on ne doit faire difficulté d'adiouster foy en leur dire: que si quelqu'vn trop opiniastre ne veut croire leurs escrits, alors il se faut tenir à la maxime qui dit que contre celuy qui nie les principes il ne faut jamais

n nostre

le puisse

lorte ius.

M qu'elle

terre, &

en eau

oremie.

enoter

milles

ne foit

dans

IR CO

itgue-

pren-

pour

ilya

car

fay

ches

ir elt

disputer: carles sourds & les muets ne peuuent parler. Et ie vous prie quelle prerogatiue auroient les autres choses vniuersellement qui sont au monde par dessus les metaux. Pourquoy les exclurrons-nous seuls de l'vniuerselle benediction que le Createur a donné à toutes choses, incontinent apres la creation du monde, commeles sainctes lettres nous tesmoignent & qu'vne vaine & imaginaire denegation de semence leur seroit attribuee. Que si nous sommes contraints de confesser qu'ils ont de la semence, quiest-ce qui est si sot, qu'il ne croye qu'ils peuuent estre multipliez en icelle? & en sa Nature la Phisique est veritable, la Nature l'est aussi, mais rarement il se treuue vn Operateur qui soit vray : Vnique est la Nature, l'art est vnique: mais les Operateurs sont diuers. Or quant à ce que la Nature cree les choses des Elements, elle le faict par le vouloir de Dieu, & ce de la premiere matiere, que Dieu seul sçait & cognoist, mais elle les multiplie par la seconde, que les Philosophes cognoissent. Riennese faict au monde sans le vouloir de Dieu, & de la Nature. Car chaque Element à la verité est en sa sphere, mais l'vn ne peut estre sans l'autre, l'vn vit par le moyen de l'autre, & toutesfois conioints en-

Ce qui

mento

point e

voter

mount

detout

croille

deflu

plus

respo

chol

mier

YOUle

EN GENERAL.

ne peul

rogati.

ertelle.

es me\_

telide

MUL 3

apres 2

testet.

ne &

it fe.

con-

ince.

u'ils

Dec die,

semble ils ne s'accordent point, mais l'eau est le plus digne de tous les Elements, pource que c'est la mere de toutes choses, & sur icelle nagel'esprit du feu, par le feu: L'eau est faicte la premiere matiere, c'est à sçauoir par le combat du feu auec l'eau, & ainsi s'engendrent des vents ou vapeurs, aptes & faciles à estre congelez auec la terre par l'air crud, qui dés le commencement a esté separé d'icelle, ce qui se faict sans cesse, & par vn mouuement perpetuel, carle seu ou la chaleur n'est point excitee autrement que parle mouues ment, ce qui se peut voir manisestement en vn fer, lequel en le limat deuient aussi chaud que s'il estoit rougy au feu, le mouuement donc cause la chaleur, & esmeut l'eau, & le mouuement de l'eau cause l'air, qui est la vie detoutes choses viuantes. Les choses donc croissent en ceste maniere, comme i'ay dit cy dessus, c'est à sçauoir de l'eau, car de sa vapeur plus subtile, les choses plus subtiles & legeresprocedent: mais de son huile, en vienent choses plus belles & excellentes que les premieres. Si donc par vostre operation vous voulez amender Nature, & luy donner vn estreplus parfaict & accomply, faictes dissoudre le corps dont vous voulez vousseruir, & ostez luy son terrestre & superflu, lauezle, & le nettoyezbien, mettezles choses cuittes auec les cuittes, les pures auec les pures, & les creuës auec les cruës, selon le poix de Nature, & non pas de la matiere: Car vous deuez sçauoir que le sel nitre central ne prend point d'auantage de la terre, qu'il luy en est besoin, pure ou non, mais la graisse ou l'unctuosité de l'eau se gouuerne & manie d'autre saçon, parce que iamais on n'en peut auoir de pure, & se nettoye par double chaleur, & dereches se reünit & con-

[硫湖

dansla

main

d'yne

lampe

ne arge

pasa

10 0

leate

treci

Tege

Doug

Prene

#### FIN.

Epilogue, sommaire, & conclusion des dou ze traictez cydessus.

A My lecteur, i'ay faict, & composé ces douze traictez en faueur de ceux qui ayment ceste science, à sin qu'ils cognoissent les operations que la Nature nous enseigne, auant qu'ils commencent à trauailler: & comme elle produit toutes les choses qui

EN GENERAL.

sont au monde à fin qu'ils ne perdent point le temps, & ne vueillent s'efforcer d'entrer dans la porte sans auoir les cless, parce que celuy se trauaillera en vain, si premieril n'a la cognoissance de la Nature, voulat mettre la main a l'ouurage; Car en ceste sacree sain cte, & venerable science, celuy-la marchera en perpetuelles tenebres qui n'a le Soleil pour flambeau qui luy esclaire, & est enueloppé d'vne obscurité grande, si Phæbe l'autre. lampe du monde ne luy faict voir salumiere argentine parmy l'obscur de la nuich. La Nature a vne lumiere propre qui n'apparoist pasanos yeux, l'ombre de la nature n'est autre chose qu'vn corps à nostre veuë, celuy qui est esclairé de ceste belle lumiere naturelle, tous nuages se dissipent & disparoissent de deuantses yeux, il mec toutes difficultez souz le pied, toutes choses luy font claires, presentes & manifestes, & sans empeschement aucun, on peut voir le poinct de nostre magnesse qui correspod à l'vn & l'autre cetre du Soleil & de la terre, car la lumie re de Nature darde ses rayons iusques là & nous fait voir ce qui est là de plus recelé; prenez cecy pour exemple: que l'on veste de pareils vestemens vn perit garçon & vne fille de mesme aage, mettez les pres l'vn de l'au-

D iij

escholes

clespu-

the pois

er: Car

central

re, qu'il a graffe

& ma.

on n'en

n gon

k con-

le Ofaiox

comme

graidez

relles,

ETAL COAL

venx. &c

elt impo

celtart.

tion o

depar

Diecie

tiens en

fois, R.

Vif, Out

toute

premie

Car.

CUITE

le: O saincte & admirable Nature, qui ne permets point aux enfans de la science de faillir, commetu le demonstres de jour en jour, és actions de la vie humaine. Or en ces douze traictez i'ay allegué toutes ces raisons naturelles, à fin que plus facilement le Lecteur craignant Dieu, & desireux de sçauoir, puisse comprendre tout ce que i'ay veu de mes yeux, & que i'ay faict de mes mains propres, sans aucune fraude ny sophistication: Caril est impossible d'attaindre à la perfection de cest art, si ce n'est par vne singuliere reuelation, ou par vne secrette demonstration faichepar vn amy. C'est vne chose vile, & tresprecieuse, laquelle ie repeteray icy volontiers encores que le l'ay descrite quelque fois. ze. donc de nostre air dix parties de l'or vif, ou de la Lune viue vne partie, & mets letout dans ton vaisseau, & le cuits auec l'air premierement, à fin qu'il soit eau, & puis non eau, si tu ignores cela, & que tu ne sçachescuire l'air, sans doute tu failliras, c'est là la vraye matiere des Philosophes. Car tu dois prendre ce qui est, mais qui ne se voit pas iusquesà ce qu'il plaise à l'Operateur, c'est l'eau de nostre rosee, delaquelle est tiré le salpestre des Philosophes, duquel toutes chos es croissent & se nourrissent. Sa matrice est le

quiel

ce que

明山。

Knons

thing y

laccou.

- ונוסו

onre.

onfe-

faich

wele.

de le

15/2

dive

mais po

Parque

Ademics

liure ,

TO VEDI

dez , 51

lequels

mek

31/6

lieurs

Value

Vant

centre du Soleil & de la Lune tant celeste que terrestre, & à fin que ie le die le plus ouuertement, c'est nostre aymant, que par cy deuant i'ay nommé Acier. L'air engendre cest aymant, & cest aymat engendre ou fait apparoistre nostre air. le t'ay icy sain chement dit la verité, prie Dieu qu'il fauorise ton entreprise, & parainsituaurasicy la vrayeinterpretation des paroles d'Hermes, qui afseure que son pere est le Soleil & la Lune sa mere, que le vent l'a porté dans son ventre, àscauoir le sel Alcali, que les Philosophes ont nommé sel Armoniac & vegetable, caché dans le ventre de la magnesse. Son operation est telle: Il faut que tu dissolues l'air congelé, dans lequel tu dissoudras la dixiesme partie d'or sigille cela, & trauaille auec nostre feu iusques à ce que l'air se change en poudre, & alors apparoistront plusieurs couleurs. l'eusse descrit l'entiere procedure en ces traictez, mais d'autant qu'elle est assez au long expliquee dans les Liures de Raymond Lulle & des autres anciens Philosophes, ie n'ay voulu traicter que la premiere & seconde matiere, ce que i'ay faict franchement & à cœur ouuert, & ne pense pas qu'il y aye homme au monde qui l'aye fait mieux que moy: carce que se dis, ie le

dis non pour l'auoir leu dans les Autheurs, mais pour l'auoir faict de mespropres mains. Parquoy si tu ne m'entens, ou que tu ne vueilles croire la verité, n'accuse point mon liure, mais toy-mesme, & croy que Dieune te veut point reueler ce secret, prie le docassiduellement, & relisplusieurs fois mo liure. principalement l'Epilogue de ces douze traiclez, en considerant toussours la possibilité de la Nature, & les actions des Elements, & lequel est la principale entrée en iceux, mais sur tout en la rarefaction de l'eau ou de l'air, car les cieux ont ainsi esté créez & tout le monde, & ie t'ay bien voulu dire cela, commele pereà ion fils. Ne t'esmerueille point au reste de ce que l'ay escrit tant de traictez, cen'a pas esté pour moy, car ie n'ay point besoin de liures, mais pour aduertir plusieurs qui trauaillent en vain, & despensent vainement leurs moyens: & si en outre i'eusse bien peu comprendre le tout en peu de lignes, voire en peu de mots; mais ie t'ay voulu conduire par raisons & par exemples àla cognoissance de la Nature, à sin que deuant toutes choses tu sceusses ce que tu deuoischercher, ou la premiere ou la seconde matiere, & que la Nature te fust ouverte & cogneuë & sa lumiere & son ombre, &ne te

celefie

13 04°

: parcy

Rendre

Routeit

denen

on en-

avein-

ouizi-

ane la

entre,

ophes

6 12.

1000

9/2/2

VIEL-

mec

nge

eurs

Ure

2

melal

telle,

forts,

COLF

8 08

11085

l'ay b

pond

Effor

Quil

not

MO.

10

Onte

fasches point si tu trouves quelquesfois des contrarietez en mon liure, selo la coustume generale de tous les Philosophes, tu en as besoin, & afin quetu l'entendes, la rose ne se trouue point sans espines, espluches diligemment ce que i'ay dit cy dessus, à sçauoir comment les Elements distillent au centre de la terre l'umide radical, & comme le Soleil terrestre & centrique le repousse & sublime par son mouuement continuel iusques à la superficie de la terre. l'ay dit encores que le Soleil celeste a certaine correspondance auec le Soleil centrique, car le Soleil celeste & la Lune ont vne particuliere force de distiller sur la terre par leurs rayons, cer la chaleur facilement se ioint à la chaleur, & comme le Soleil centrique à sa mere, & vne eau cruë perceptible, ainsi le Soleil celeste à sa mere & vne eau subtile & perceptible, en la superficie de la terre, les rayons se ioignent aux rayons & produisent les fleurs & toutes choses. C'est pourquoy quand sil pleut la pluye préd de l'air vne certaine force de vie, & la conioint auec le sel nitre de la terre (lequel est tout de mesme que le tartre calciné qui par sa siccité attire l'airà soy& le resouten eau (& cesel nitre de la terre à vne mesme force d'attirer l'air, car il a esté air luy

EN GENERAL. mesme, & est conioint auec la graisse de la terre, & tant plus les rayons du Soleil sont forts, copieux, & en plus grande abondance, tant plus grande quantité de sel nitre se faict, & par consequent plus grande quantité de fromentvienta croistre sur la terre, ce que nous enseigne l'experience de jour en jour. l'ay bien voulu declarer au long la correspondance que toutes les causes ont entre elles, & la force du Soleil, de la Lune & des Estoilles, & ce à cause des ignorans : car ceux quisçauent, n'ont besoin d'instruction, car nostresubiect est deuant les yeux de tout le monde & ne le cognoist pas. O nostre Ciel, & nostre eau, ô Mercure nostre, ô sel nitre nostre, qui repaires dans la Mer du monde, ô vegetable, ô soulphre fixe & volatil, ô fesses ou teste de mort de nostre mer: Eau qui ne mouille point, sans laquelle personne au monde ne peut viure, & sans laquelle il ne s'engendre & ne paroist rien en toute la terre; voila les epithetes de L'oiseau d'Hernies qui ne repose iamais, elle est de vil prix, & personne ne s'en peut passer, par ainsi tula cognois, tuas la chose la plus precieuse qui soitentoutle monde, laquelle ie te dis ouuertement n'estre autre chose que nostre eau pontique, laquelle se congele dans le So-

sfois des

oftume

uen as

denele

as dili-

Içation

**centie** 

le So-

& fu-

Liuf.

-00E9

orrel-

leSa-

plere

POUS,

cha

ere,

ce-

Dila

sla

012

Chals

pourch

phique

tique,

eulie

quice

mes,

celty

in d

COL

SII,

mai

CXC

Uer

Yee.

leil & la Lune, & se tire neantmoins du Soleil & de la Lune, par l'artifice de nostre Acier, & par vne façon elmerueillable & Philosophique, si elle est conduite par vn sage fils de la science. Ien'auois à la verité aucune enuie de publier ce liure, par les raisons que i'ay recitees en la Preface, toutesfois le desir que i'ay de satisfaire & profiter aux esprits ingenuës & vrays Philosophes, m'a vaincu àfin que ie monstrasse vne bonne volonté à ceux qui me cognoissent, & que ie manifestasse à ceux qui sçavent la science que ie suis leur compagnon & pareil, & que ie desire auoir leur cognoissance, ie ne doute point qu'il n'y aye plusieurs gens de bien & de bonne conscience qui possedét secretement ce grand don de Dieu, se les prie & consure qu'ils ayent en singuliere recommandation le silence d'Arpocrates, & qu'ils se facent sages & aduisez par monexemple: car toutesfois & quantes que ie me suis voulu declarer aux grands, cela m'a tousiours esté ou nuisible ou dommageable. Tellement que par cest escrit ie me maniteste aux fils de la science: & par mesme moyeni'instruis les ignorans. Caril faut que les heritiers de la science croyent qu'ils n'aurotiamais meilleure voye pour trauailler que celle que ie leur ayicy. osdu So.

e nostre

ekPhi.

winiage

Monsque de de la r

esprits incua-

onté à

anife.

ielwis

e delire

repoint

mont

HITC

11013

orla.

UEES.

arer.

BUL

cren-

168

monstree: car ouvertement i'ay dit tout ce qu'il ya, principalement de l'extraction de nostresel Armoniac, ou Mercure Philosophique, tiré des entrailles de nostre eau pontique, & sie n'ay pas bien apertement reuelel'vlage d'icelle, c'est ce que ie n'ay pas eu licence du Maistre de la Nature de parler plus outre: car Dieu seul doit reueler cela, qui cognoist les cœurs & les esprits des hommes, lequel pourra ouurir l'entendement à celuy qui le priera diligemment, & lira plusieurs fois ce petit traicté. Le vaisseau comme i'ay dir est vnique, depuis le commencement iusques à la fin ou au plus deux : Le feu soit continuel en l'vn & l'autre ouurage, à raison dequoy ceux qui faillent: qu'ils lisent les 10. & 11. traidez: Car si tu trauailles en la tierce matiere tu ne feras rien. Et sçais-tu ceux qui trauaillent en ceste tierce matiere ce sont ceux qui laissant nostre Sel vnique qui est le vray Mercure, s'amusent à trauailler sur les herbes, pierres, animaux minieres, &c. Car excepté nostre Soleil & Lune, qui sont couuers de la Sphere de Saturne, il n'y arien de veritable, & qui desire venir à la sin desiree, qu'il sçache la conversion des Elements, qu'il sçache faire pondereux ce qui de soy est leger, qu'il sçache faire que ce qui est de soy

espritue le soit plus: car alors il ne trauailles ra point en chose estrange: le seu est le regime de tout, & tout ce qui se faict en cétart, se faict par le seu, & non autrement; comme nous auons dit cy dessus suffisamment. Adieu beneuole lecteur, & iouys longuement de ces miens labeurs que i'ay confirmez par experience, iouys en, di-je à la gloire de Dieu, au salut de ton ame, & au prosit de ton prochain.

ma da

plusie

crits de

ne requ

Viles&

m'est

mota

**Dentile** 

## Enigme Philosophique du mesme Autheur.

Tenfans de verité, tout ce qui dependoit de la source de la fontaine vniuerselle, si bien qu'il ne me reste plus rien à dire, car en mes precedents traistez, i'ay expliqué sussissamment par exemple, ce qui est de la Nature, i'ay declaré la Theorique & Practique tout autant qu'il m'a esté possible & permis. Mais à sin que personne ne se puisse plaindre que i'ay escrit trop la coniquement, & que i'aye obmis quelque chose pour ma briesueté, ie vous descriray encores tout au long l'œuure entiere, mais enigmatiquement, à sin que

e travaille

elt le regi-

metart.fe

t, comme

demment.

to longue.

lagioire profit de

liv

esté, à oit de

bien

omes

ilam.

ture,

tout

eque

SUC

vous iugiez iusques où iesuisparuenu par la permission de Dieu. Il y a vne infinité de liures escrits de cest art, mais à grand' peine trouuerez-vous en pas vn la verité si claire. ment expliquee, ce que i'ay bien voulu faire, d'autant que l'ay plusieurs fois conferé auec plusieurs qui pensoient bien entendre les escrits des Philosophes, mais i'ay bien cogneu par leurs paroles qu'ils les interpretoient beaucoup plus subtilement que la Nature ne requiert, car elle est simple, & mes paroles veritables, toutesfois, leur sembloient trop viles & trop basses, pour leur esprit, qui ne conceuoit que des choses hautes, mesmes il m'est arriué que i'ay declaré la science de mot à mot, à quelques-vns, qui n'ont iamais peu rien faire, pource qu'ils ne croyoient pas qu'il y eust de l'eau dans nostre Mer, & vouloient neantmoins estre appellez Philosophes. Puisque donc ces gens là n'ont peu entendre mes paroles proferees sans Enigme ny obcurité, ie ne crains point, comme les Anciens ont craint anciennement, que personne le puisse si facilement entendre, c'est vn don de Dieu aussi. La verité est bien, que si en ceste sciéce il estoit requis vne subtilité d'esprit, & que la chose fust telle qu'elle peust estre apperceuë par les yeux du vul-

Vine dot

2/2021

TOLEACE

mesani

l'eau c

VOUS 3

taquell

les met

avent le

tesfors

qu'il est amfrie

rendre

m'ave

profit este co EN GENER AL

65

s & ames

des, mais

F & 1700

out yous

mez, ne-morespe-polervne esfacile ofe, que , & n'a matie-ne, mais na prier

Kenin

bales,

is de

enla

ier la

ilitez,

lifant.

2 Na

come

oeque.

vne chose qui est occulte, delaquelle par vn grand artificese tire vne eau, saquelle sans violence & sans bruit, dissout l'or, voire mesmes aussi doucement & naturellement que l'eau chaude dissout & liquesie la glace. Si vous auez trouué cela vous auez la chose de laquelle l'or a esté produit, & combien que les metaux & toutes les choses du monde ayent leur origine d'icelle: il n'y a rien toutesfois qui luy soitsi amy que l'or, d'autant qu'il est le plus pur de toutes choses, & par ainsi ie conclus que si vous ne voulez vous rendre sages par mes admonitions, vous m'ayez pour excusé, qui ne desire que vous profiter, iel'ay faict fidellemet tant qu'il m'a esté concedé, & comme vn homme de bonneconscience, si vous demandez qui ie suis, ie suis Citoyen du monde, si vous me cognoissez, & que vous soyez gens d'honneur, vous vous taiserez, si vous neme cognoissez point ne vous en enquestez pas plus auant, cariamais à home viuant ie n'en declareray plus qu'il est porté par cest escript public, croyez moy, que si ien'estois de telle condition que iesuis, ie n'aurois rien de plus agreable que la vie solitaire, ou de demeurer dans vn tonneau comme vn autre Diogenes: car ievoy que tout ce qu'il y a au mode n'est que

vanité: la fraude & l'auarice sont en regne, toutes choses se vendent, & en sin la malice a surmonté la vertu, ie voy deuant mes ye ux la felicité de la vie surure, de cela ie me resioùis, ie ne m'esmerueille plus de ce que les Philosophes anciens apres qu'ils auoient ceste excellente medecine, ne se soucient point d'abreger leurs iours, la vie surure est deuant les yeux d'vn vray Philosophe, comme la face dans vn miroir quand tu te regardes, que si Dieu te donne la sin desiree, tu me croiras & ne te reueleras point au monde.

tigue

THOD

VISTO

nedi

ton-

Cell

Par

pill

S'ensuit la parabole ou Enigme Philosophique, adiousté de surplus.

I Larriua vne fois que nauigeant du Pole Arctique, au Pole Antarctique, ie fusietté par le vouloir de Dieu au bord d'vne certaine grande Mer : Et combien que i'eusse
cognoissance entiere des aduenuës & proprietez de ceste Mer, toutes fois i'ignorois si
en ces quartiers là on pouuoit trouuer ce
petit poisson nommé Echeneis: que tant de
personnes, grandes & petites ont recherché
iusques auiour present auec tant de sollici-

EN GENERAL sude. Mais cependant que ie regarde çà & là les Molosines nageantes auec les Nymphes, ie me laisse emporter au sommeil, fatigué que l'estois de mes labeurs precedents & abbatutant par la varieté de mes cogita? tions, que par le doux murmure de l'eau-Comme donc ie dormois ainsi doucement; il m'arriue vne vision merueilleuse, car ie vis sortir de nostre Mer levieillard Neptuned'vneapparence venerable, & armé de son Trident; lequelapres vneamiable salutation me meine en vne Isle tres agreable. Ceste belle Me estoit situee du costé du Mi dy, & tres-abondante de toutes choses necessaires pour la vie & pour les delices de l'homme: Les champs Elisiens tant vantez par Virgilenesont rien au prix. Tout le riuage de l'Isle estoitenuironné de Myrtes, de Cypres, & de Rosmarin. Les Prez herbus, tapissez de diuerses couleurs ressouissoient la veuë de leur varieté, & remplissoient le nez d'vne odeur tres suaue, Les collines estoient pleines de Vignes, d'Oliviers, & de Cedres, Les forests n'estoient que d'Orangers, & Citronniers, les chemins publics fournissoient d'vne gracieuse ombre aux passans, estans plantez de costé & d'autre d'vne infinité de Lauriers & Grenadiers, entretissus & enlacez

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London

n regne

a malice

acs ye ux

meref-

tere les

Dolator co-

Toucient

ture est

e com.

regar.

enume

onde,

Pole

isiet-

e cer-

spro-

let ce

nt de

rcbé

[III

adm

man

par vn bel artifice, & pour le dire en vn mot, tout ce qui se peut dire & desirer au monde se trouuoit là. Or en nous promenant Neprune me monstra dans ceste Isle deux mines d'or & d'acier, cachees sous vne roche; gueres loin de là, il me meine dans vn Pré, au milieu duquel estoit vn Iardin plein de mille beaux arbres diuers, & dignes d'estre regardez, & entre plusieurs de ces arbres il m'en monstra sept, chacun ayant son nom, & entre les septi'en remarquay deux principaux & plus eminents que les autres, desquels l'vn portoit le fruict tres-clair, & reluisant comme le Soleil, & ses fueilles estoient comme or, l'autre portoitson fruict plus blanc que lelys, & ses fueilles estoient comme fin argent, & Neptune les nommoit l'vn arbre Solaire, & l'autre arbre Lunaire. Mais encores que toutes choses se trouuassent à souhait dans ceste Isle, vne chose toutesfois y manquoit, on ne pouuoit y auoir de l'eau qu'auec grande difficulté. Il y en auoit plusieurs qui vouloient y en faire conduire par canaux, d'autres qui en tiroient de diuerses choses, mais tout leur labeur estoit en vain: car en ce lieu là on n'en pouuoit auoir, que si on en auoit, elle estoit inutile & veneneuse, sinon qu'elle fust tiree des rayons du Soleil & de la

Lune, ce que peu de gens ont peu faire, que si quelques-vns ont eu la fortune propice en cecy, ils n'en n'ont iamais peu tirer queles dix parties: car ceste eau estoit de telle façon admirable, qu'elle surpassoit la neige en blancheur, & croy moy que i'ay veu & touché, ce que ie dis, & en la contemplantie me suis bien esmerueillé. Cependant que ceste cotemplation occupe tous mes sens, & commence desia à me fatiguer, Neptune s'esuanouit, & m'apparut en sa place vn grand homme, au front duquel estoit escrit le nom de Saturne. Celuy cy prenant le vase puisa les dix parties de ceste eau, & incotinent il print du fruict de l'arbre Solaire, & le mit dans ceste eau, & ie vis ce fruict quise consumoit dans ceste eau come la glace se resout dans l'eau chaude, & ie luy demanday, Seigneur, ie voy icy vne chose merueilleuse, ceste eau est presque de rien, & neantmoins ie voy que le fruict de cest arbre se resout si doucement en icelle, à quoy sert tout cela? Il me respondit gracieusement: Il est bien vray, mon fils, que c'est vne chose esmerueillable, mais il faut qu'il soit ainsi. Car ceste eau est l'eau de vie qui a puissance de meliorer les fruicts de cest arbre, de façon qu'il ne sera plus besoin d'en planter, ny anter: car elle pourra par sa

E 111

an mot

Monde

WNe.

ani-

mohe;

pfre an

demi e

regar-

m'en

& en -

CIDANX

Asl'va

com=

omme

c que

nar-

:50-

ores

hait

nan.

0.0500

Seignet

dness

Lien;

Me, D

res de

des rai

ceder

enlett

DOD

apres

faid

tire

en t

71

sieurs choses diuerses, & rousiours le cinquantiesme iour apres le commencement plus ou moins. Et ie l'ay encores interrogé, Seigneur ce fruict peut-il estre cuit das quelques autres eaux, ou bien ne luy adiouste. on rien? Il merespond, il ny a que ceste seule eau qui soit vtile en tout ce pays & en toute ceste Isle, nulle autre eau ne peut penetrer les pores de ceste pomme, & sçaches que l'arbre Solaire est sorti de ceste eau, la quelle est tiree des rayons du Soleil & de la Lune, par la force de nostre aymant. C'est pour quoy ils ont ensemble vne si grande sympatie & correspondance, quesi on adioustoit quelque chose d'estrange il ne pourroit faire ce qu'il faict desoy-mesme. Il la faut donc laisser seule & neluy rien adiouster que ceste pomme. Car apres la decoction, c'est vn fruict eternel & immortel ayant vie & sang, parce que le sang faict que les autres arbres steriles portent mesme fruict & de mesme nature que la pomme. Ie luy demaday en outre, Seigneur, ceste eau est elle tout par tout, & se peut elle tirer en autre façon ? il me respond, elle est en tout lieu, & personne du monde ne peut viuresans elle, Ellese tire par vn esmeruellable moyen, mais celuy est le meilleur qui se faict par la force de nostre Acier, lequel se

tes fem.

etruid

mid de

squen

WILL LUB

stoiss \

parce.

erante

CIEUX

acul

avois,

miel

efaich

loux,

Are

ay

le hatch

alayer1

amelio:

Solaire

Seign

le doute

fifort,q

ne peus

ne me

moy au

toy de

ble d

tendra

ueau lo

Ptune

licitan

lardin

TOIT

de ce

trouue au ventre d'Aries: Etie luy dis, à quoy sert cela?il respond, deuantsa decoction c'est vn tres grand venin, maisapres vne cuisson conuenable c'est vne souueraine medecine: Etalors il donne 29. grains de sang, desquels chaque grain te fournira huict cents soixante-quatre, du fruict de l'arbre Solaire. Ie luy demanday. Ne se peut-il pas meliorer plus outre? Tesmoin l'escriture Philosophique, dit-il, il peut estre exalté premierement iusquesà dix, puisiusque à cent, à mille, voire iusques à dix mille : l'insistois, le vous prie, Seigneur, dites moy si plusieurs cognoissent ceste eau, & a elle vn nom propre. Il se print à crier, peu de gens l'ont cogneuë, mais tous l'ont veuë, la voyent, & l'ayment. Elle a non seulement vn nom, mais plusieurs & diuers. Mais le vray nom propre qu'elle a, c'est qu'el. le se nomme l'eau de nostre mer. L'eau de vie qui ne mouille point les mains. Ie luy demanday encores. D'autres personnes que les Philosophes en vsent-ils à autres choses? Toute creature, dit-il, en vie, mais inuisiblement. Naist-il quelque chose en icelle, luy dis-je. D'icelle se font toutes les choses du monde, me dit-il, & viuent en icelle, mais à la verité dans elle il n'y a rien, sinon que c'est yne chose quise messe auec toutes les choses

EN GENERAL. du monde, ie luy demanday, est elle vtille sas le fruict de cest arbre? A celail me dit, elle est à la verité inutile en cest œuure: car elle n'est ameliorée qu'auec le seul truict de cest arbre Solaire. Et alors ie commençay à le prier. Seigneur, ie vous prie, nommez-la moy si clairement & ouuertement que ien'en puisse douter. Mais luy en esleuant sa voixi, il cria si fort, qu'il m'esueilla, qui sut occasio que ie ne peus luy demander rien d'auantage, & il ne me voulut rien declarer d'auantage : & moy aussi ie ne t'en peux dire plus. Contente toy de ce que ie t'ay dit, car il n'est pas possible de parler plus clairement. Et si tu ne comprens ce que ie t'ay dit, iamais tu n'entendras les liures des Philosophes. Apres le subit & inesperé depart de Saturne, vn nouueausommeil m'a surpris, & derechef Neptune m'apparut en forme visible. Et me selicitant de cest heureuse rencontre dans les iardins des Hesperides me monstra vn Miroir dans lequel i'ay veu toutela Nature à descouuert. Apres plusieurs discours de coste & d'autre, ie le remerciay de ses bien faits, de ce que par son moyen ie suis entré non seulement en cest agreable Iardin, mais i'ay encores eu l'honneur de deuiser auec Saturne, ce que l'auois desiré il y a long temps,

is, à quoy

lon c'ell

cuifon

edecine: celquels

D TOTAL

e, lelay

er plus

Hque,

Mill.

HOUTE

as pule,

ollana

toriot

istous

non

iers.

12

ade

del

les

(85)

品

124

failoupa

fernit VBI

rat ou

mer en

incontu

gien p

QUITAR

medelo

manday

ore che

fieurs c

chofe,

900 10

fleeer

2012

ferme

taeffe

longe

tre,

Mais d'autant qu'il me restoit encores quelques difficultez à soudre & desquelles ien'auois peu estre esclaircy à cause de l'inesperé depart de Saturne, ie l'ay prié instamment de m'oster en ceste desiree accasion, le scrupule auquel i'estois, Et luy parlay en ceste façon: Seigneur, i'ay leules liures des Philosophes qui afferment vnanimement que toute generatio se faict par masse & femesle, & neantmoinsselon le songe que i'ay veu, Saturne ne mettoit dans nostre Mercure que le fruict de l'arbre Solaire, i'estime que comme Seigneur de la Mer, que vous sçauez bien cela, ie vous prie de m'en resoudre. Il est vray monfils, dit-il, que toute generation se faict au masse & femelle, mais à cause de la distraction des troisregnes de Nature, vn animal à quatre pied n'aist d'vne façon & vn ver d'vne autre. Car encores que les vers ayent yeux, veuë, ouye, & les autres sens, toutesfois ils naissent de putrefaction, & le lieu d'iceux ou la terre où ils se pourrissent est la femelle. Demesme en l'œuure Philosophique, la meredeceste chose est ceste eau que nous auos tant defois repetee, & tout ce qui naist dicelle, à la mode des vers, naist par purrefaction. C'est pourquoy les Philosophes ont eréele Phœnix & la Salemandre. Car s'il se

EN GENERAL. 75 faisoit par la conception de deux choses, ce seroit vne chose subiette à la mort, mais d'aurant qu'il se reuiuisse soy mesme le corps premier estant corrompu, il en reussit vnautre incorruptible. Car la mort des choses n'est rien plus que la separation du composé. Ce qui faict en ce Phænix, qui se separe luy-mes. me de son corps corruptible. Puis ie luy demanday encore, Seigneur, y a-il en ceste œuure choses diuerses ou composition de plusieurs choses? iln'y a qu'vne seule & vnique chose, dit-il, àlaquelle on n'adiousterien sinonl'eau Philosophique, qui t'a esté manifestee en ton songe, laquelle doit estre dix fois autant pelant que le corps, & croy, monfils, fermement & constamment que tout ce qui t'a esté reuelé par songe en ceste Isle selon la coustume de la region, n'estre nullement songe, mais la pure verité, laquelle te pourra estre descouuerte par l'assistance de Dieu, & l'experience, vray maistresse de toutes choses. Et comme ie voulois m'enquerir plus outre, apres m'auoir dit adieu, il me laissa sans response & resueillé dans la desiree region d'Europie. Et à toy aussi (amy Lecteur) te foitassez dit. Adieu.

Auseul Trium louange & gloire.

ies quel

tien's

inesperé iment de strupule ste sacons solophes sure ge-

neant.

rnene

actide

eigneur

EVOUS

aceful,

u male

on des

Batte

e au-

XUSY.

oisils

DOXE

melle,

tame-

Adi-

iefz.

ont

### Au Lecteur Beneuole.

cormi

theur

211885

CHAD

meils

lex

Ten

Dior

Toit

firati

COVI

Et'enqueste point, ie te prie, amy Le-L'Acteur, qui est l'autheur de ce petit trai-Aé. Et moy aussi qui ie sois, il n'est point de besoin que tu le sçaches, Croy seulement pour asseuré que l'Autheur de ce petit Opuscule tient en sa possession, & afaict la pierre des Philosophes. Et y ayant entre luy & moy vne sincere & mutuelle bien-veillanceiel'ay prié de m'expliquer les trois principes, Mercure, Soulphre, & Sel, & s'il faut chercher ladite pierre des Philosophes en ceux que nous voyons & qui sont communs, ou s'il y en a d'autres, qu'il me declarast cela en paroles tres. claires, & vn stile non brouillé. Ce quem'ayant esté par luy promis, & que i'eus transcrit ce present traicté à la desrobee, ie me suis persuadé que le faisant imprimer, bien que contre le gré de l'Autheur, qui est du tout hors d'ambition, les vrays amateurs dela Philosophie m'en sçauroient bon gré, carie m'asseure que l'ayant leu, ils se donneront mieux garde des imposteurs, & feront moins de perte de temps, d'argent, d'honneur, & de bonne renommée. Que si'apperçoy que les gens de bien & vrays Philosophes (car ie deteste vn tas de vulgaires Alchymistes) mesçachent bon gré de ma bonne volonté, ie tascheray de tirer de l'Autheur les autres deux principes & plusieurs autes choses. Cependant iouys de celuycy, Adieu.

#### FIN.

# Dialogue de Mercure, de l'Alchymiste,

Alchymistes sirent vne assemblee, pour consulter & resoudre ensemblément commeils pourroient faire la pierre Philosophale, & la preparer comme il faut, & ordonnerent entre eux qu'vn chacun dist son opinion par ordre, & selon ce qui luy en semble roit. Or est il que ce concert & assemblee se sit au milieu d'vn beau Pré, à Ciel ouuert, & en vn iour beau, & serein. Estans donc là assemblez, plusieurs d'entre eux surent d'aduis que le Mercure estoit la premiere matie re de la pierre, les autres disoient que c'estoit

my le

Petit tru

point de

ulement.

Opul-

a pierre

kmoy ceiel'ay

es Mer-

as que

paro-

e Ce

el'eur

yee, ie

rimer,

niek

rents

one

00

per.

DE LA NATVRE le Soulphre, & les autres autre chose. Neants moinsceux qui opinoient pour le Mercure estoit la plus forte, & emportoit presque le dessus. & se fondoient sur le dire des Philosophes, qui crient incessammet, nostre Mercure, nostre Mercure, donnans occasion de croire qu'ils le tiennent pour la premiere matiere de la pierre. Comme donc ils alterquoient ainsi ensemblement, se trauaillans à faire croire chacun son opinion estre la meilleure, & attendans auec desir, ioye & impatience, la conclusion de leurs discours, il s'esleua vne grande tempeste, auec orages, grefles, & vents espouuantables, & extraordinaires, qui separerent ceste belle Congregation renuoyant les vns & les autres en diuerses Prouinces, sans auoir faict aucune resolution par enseble. Vn chacun donc d'iceux estant chez soy, a recommencé ses labeurs comme ils auoient accoustumé, cherchant la pierre des Philosophes, qui en vne chose, qui en vne autre, ce qui se continuë encores iusques auiourd'huy sans cesse & sans repos. Or vn d'iceux Philosophes, qui s'estoit trouvé en ceste compagnie, se ressouuenant que plusieurs notables personnes d'icelle, estoient d'opinion qu'il falloit chercher la pierre des Philosophes au Mercure, dit en soy mesme en-

necot

le Me

1205

COD

Ass.

Jest 1

Men

ce !

fte

0

(en

EN GENERAL cores qu'il n'y ait eu rien d'arresté & de conelu en nos discours, & qu'on n'aye fait aucune conclusion, si est-ce que ie trauailleray sur le Mercure, quoy qu'on en dise, & quand i'auray faict ceste benoiste pierre, alors la conclusion sera faicte, car ie vous aduertis que c'estoit vn homme qui parloit toussours auec soy-mesme comme font les Alchymistes. Il commença donc à lire les liures des Philosophes, & entre-autresil tomba sur la lecture d'vn liure d'Alain, qui traicte du Mercure, & par la lecture de ce beau liure, ce Monsieur le Philosophe deuint Alchimiste; mais Alchymiste sans coclusion. Il prend donc le Mercure, & se met à trauailler dessus, Pour le faire court, il le met dans vn vaisseau, & le seu dessous, le Mercure comme il a accoustumé s'enuole, & se resout en air. Mon pauure Alchymiste, qui ignoroit la Nature du Mercure, commence à battre sa femme, bien & beau, luy reprochant qu'elle luy auoit desrobe son Mercure, car personne, ce disoit il, ne pouuoit estre entré là ded ans qu'elle seule. Ceste pauure femme innocente, ne peut faire autre chose que s'excuser en pleurant, puis luy dit tout bas entreses dents, Que Diable feras-tu de cela, dit pauure badin, de la merde?

e Neapil

Mercure

relque le

es Phylo-

treMer-

calionde

premiere

ilsaltet.

allansa

ameil-

impa-

rs, ils'ef-

es, grelordinal-

egation merles

ation

effant

mme

Dierre

envne

185 211-

and 1.

en ce

lieuts

opla

Phi

en-

Mon Alchymiste prend derechef du Mercure, & le met dans vn vaisseau, & de crainte quesa femmene le luy derobast, il le gardoitluy-mesme; mais le Mercure à son accoustumee s'enuole aussi bien ceste fois come l'autre. Mais l'Alchymiste en lieu d'estrefasché de la fuitte de son Mercure, s'en resiouyt grandement, pource qu'il se ressouuint qu'il auoit leu que la premiere matiere de la pierre denoit estre volatile. Et partant il se persuada, & creut entierement, que desormaisil ne pouuoit plus faillir, tant qu'il trauailleroit sur ceste matiere, & deslors il commença à traitter hardyment le Mercure apprint à le sublimer, apprint à le calciner d'admirable façon, tantost par les Sels, tantost par le Soulphre, puis le messoit tantost anec les metaux, tantost auec des minieres, puis auec du sang, puis auec des cheueux, puis le maceroit auec les eaux forts, auec des ius d'herbes, auec de l'vrine, auec du vinaigre, mais le pauure bon-homme n'a peu rien trouuer qui reussità son intention, ny qui le contentast, encores qu'il n'eust rien laissé en tout le monde auec quoy il n'eust essayé de coaguler, & fixer ce beau Mercure. Voyant donc qu'il n'auoit rien faict, & qu'il ne pounoit rien faire, reduit presque au desespoir il comCom

10040

4/14/1

miers.

menc

Dauur

tes, 1

te de

appa

day

ton

EN GENERAL.

du Mer.

crainte

le gare

on ac-

the fois

ned ge.

re, sen rellous

atlere

rtant

ne de

rould

oral

ercuré

CHECK

tan-

toll

81 commença à , songer, & se ressouvint d'auoir leu dans les Autheurs que la matiere estoit de si vil prix qu'elle se trouvoit dans les fumiers, & dans les retraits, si bien qu'il recommença à trauailler de plus belle, & messer ce pauure Mercure, auec toutes sortes de sientes, tant humaines que d'autres animaux, tantost separément, tantost toutes ensemble. En fin apresauoir bien peiné, sué, & tracassé, apres auoir bien tourmenté, le Mercure, & s'estre bien tourmenté soy-mesme, il s'endormit pleins de diuers pensemes, & agité de diverses cogitations. Or en songe il luy apparut vne vision, c'est qu'il arriua vers luy vn bon vieillard, qui le salua, & luy dit familierement. Mon amy dequoy vous contristez vous? Auquel il respondit, Monsseur!, ie voudrois volontiers faire la pierre Philosophale. Le vieillard luy replique, ouy mon amy; voyla vn bon souhait, mais ce n'est pas tout, auecques quoy la voulez vous faire la pierre des Philosophes? L'alchymiste. Auecle Mercure, Monsieur. Le vieillard Mais quecques quel Mercure. L'alchym. Ha! Monsieur, pourquoy me demandez vous auecques quel Mercure, caril n'y en a qu'vn. Le vieil. II est vray, monamy, qu'il n'ya qu'vn Mercure, mais diuerssié par les diuers lieux où ilse

TO I

16 YELLX

lardne

& qui

menca

lard,D

gardez

Youlez CI

page, hi

tantde

detous

drel'en

Vieill

caule

s'endo

tolme

di Ne

perdez bon, &

trouue, & tousiours vne partie plus pure que l'autre. L'Alch. O Monsieur, iesçay tres-bien commeil le faut purger, & nettoyer, auec le sel & le vinaigre, auec le nitre, & le vitriol. Le vieill. Et moy ie vous dis & vous declare mon bonamy, que ceste purgation ne vaut rien, & n'est point la vraye, & que ce Mercurelàne vautrien, & n'est point le vray. Vrayment les hommes sages & vrays Philosophesont bien vn autre Mercure, & vn autre purgation, & apres auoir dit cela, il s'esuanouit, & n'apparut plus. Mon pauure Alchymiste resueillé qu'il fut, ayant perdu & son songe, & son sommeil, se print à penser profondément quelle pouvoit estre ceste vision, & quel pouuoit estre ce Mercure des Philosophes, mais il ne peut rien excogiter, que ce Mercure vulgaire; & disoit en soy mesme; O mon Dieu, si i'eusse peu parler pluslong temps auec ce bon vieillard, sans doute i'eusse descouuert quelque chose. Il recommença donc encores ses labeurs, ie dis ses sales labeurs, brouillant tousiours son Mercure auec de la merde, tantost de la siennepropre, tantost d'enfans ou d'autres animaux, & ne manquoit point de venir tous lesiours vne fois au lieu où il auoit veu ceste vision, pour essayer s'il pourroit point enco-

res parler auec son vieillard, & là quelques foisilfaisoit semblant de dormir, & fermoit les yeux en l'attendant, mais comme le vieil? lard ne venoit point, il estima qu'il eust peur, & qu'il ne creust pas qu'il dormist, & commença à iurer, monsseur, monsseur le Vieillard, n'ayez point de peur, ma foy ie dors, regardez plustost à mes yeux, si vous ne me voulez croire, voila-t'il pas vn sage personnage. En fin ce miserable Alchymiste apres tant de la beurs, & la perte & consommation de tous ses biens, s'en alloit petit à petit perdre l'entendement, songeant toussours à son Vieillard, si bien qu'vn iour entre-autres, & cause de ceste grande & forte imagination,il s'endormit, & en sogeil luy apparut vn fantosme en la forme de ce Vieillard, qui luy dit: Neperdez point courage; monamy,ne perdez point courage, voltre mercure est bon, & vostre matiere aussi est bonne, mais si ce meschantne vous veut obeyr, coniurez le. Quoy, vous estonnez-vous de cela ? He! n'a-t'on pas accoustumé de conjurer les serpens, pourquoy ne coniurera-on pas aussi bien le Mercure? Et ayat dit cela le fantosme s'en voulut aller, mais l'Alchymistepensant l'arrester, s'escria si fort, Hai monsieurattedez, qu'il s'esueilla soy mesme & perdit par

pureque

tres-bien

, auecle

evitriol,

declare

o de voit

e Mercu.

ly, Viayo

hiloso.

90 au. ils'el.

pure Al-

perdu &

peoler

re celte

gredes

ogitet,

NOIN

parler

fans

ofe, Il

iedis

rs fon

igen.

201-

tous

efte

1000

does

Sen o

parle

Phik

relpi

melch

m 25

1214

mag

à mo

HOIS

phe

Che

m

m

ce moyen & son songe, & son esperance, neantmoins il fut bien consolé de l'aduertifsement que luy auoit donné le fantosme, Il prend donc vn vaisseau plein de Mercure, & commence à le conjurer de terrible façon, comme luy auoit enseigné le fantosme en son sommeil, & seressouuenat qu'il luy auoit dit qu'on conjuroit bien les Serpes, il s'imagina qu'il le falloit conjurer tout de mesme que les Serpens. Qu'ainsi ne soit, disoit-il, ne peint on pas le Mercure auec des serpens entortillezen vne verge. Il prend donc son vaisseau plein de Mercure, & commence à dire, Vx. Vx. Os. Tas, &c. Etlà où la conjuration porte le nom de serpent, il y mettoit celuy de Mercure, disant: Et tu Mercurinequissimabestia, &c. c'està dire, & toy Mercure, meschantebeste, &c. Ausquelles paroles le Mercurese print à rire, & parler, disant, Venez çà, monsieur l'Alchymiste, qu'est-ce que vous me voulez.

Ma foy vous auez grand tort De m'y tourmenter si fort.

L'Alch. Ho, ho, meschant coquin, que tu es, tu m'appelles à ceste heure monsieur, quad ie te touche iusques au vif, ie t'ay donc trouué vne bride, atten, atten vn peu, par dieu ie te feray bien chanter vne autre chan-

son. Et ainsi il commença, à parler plus hardiment au Mercure, & comme tout furibod & en colere, il luy dit, viença, ie te conjure par le Dieuviuant, es-tu pas le Mercure des Philosophes?Le Mercure tout tremblat, luy respond, ouy Monsieur, ie suis le Mercure des Philosophes. L'Alch. pourquoy donc, meschant garnement que tu es, pour quoy ne m'as- tu pas voulu obeir, & pourquoy ne t'ay-ie pas peu fixer? Le Merc. Ha! mon tres magnifique & honoré Seigneur, pardonnez à moy pauure miserable, c'est que ie ne sçauois pas que vous fussiez si grand Philosophe. L'Alch. Pendart, & ne le pouuois-tu pas bien sentir, & comprendre par mes labeurs infinis, & par mes procedures qui estoientsi Philosophiques. Le Merc. Cela est vray, Monseigneur, mais ie me voulois tousiours cacher, & fuir vos lies, mais ie voy bien pauure miserable, que ie suis, qu'il m'est impossible d'euiter que ie ne paroisse en la presence de mon tres-magnifique & honoré Seigneur. L'Alchy. Ha! Monsseur legalant, tu as donc trouué vn Philosophe à ceste heure. Le Merc. Ouy, Monseigneur, ie voy bien voirement, & à mes despens, que vostre excellence est vn tres-grand Philosophe. Mon Alchymiste donc se ressouyssant en son cœur, comence

perance

duerrif

tolme, Il

ercure, & die façon, atolime en fuy auoit

lsima.

melme

t.il, ne

terpens

onc lon

nenceà

tong

rettoll

negnif.

cure,

esle

Ve-

eque

721

Vn gi

melan

mela

fieu

To

à dire en soy-mesme, pardieu i'ay trouue ce que ie cherchois. Puis se retournant vers le Mercure, il commença à luy dire d'vne voix terrible, çaçà traistre meseras-tu donç obeyssant à ceste fois? Regarde bien à ce que tu as à faire, car autrement le te. Le Merc. Monseigneurie vous obeyray tres-volontiers sie peux, car certes ie suis desia fort debile. L'Alc. Comment, coquin, tu t'excuses desia? Le Merc. Non fais dea, Monsieur, ie ne m'excuse pas, maisie languis. L'Alch. Qu'est-ce qui te fait mal? Le Merc. L'Alchymiste me fait mal. L'Alch. Et quoy traistre vilain, tu te mocques encores de moy? Le Merc. Hay Monseigneur, à Dieu ne plaise que ie me mocque de vous, ie parle de l'Alchymiste, & non pas de vous, vous estes trop grand Philosophe. L'Alch. Bien, bien, tu as raison, cela est vray. Mais viençà dy moy que t'a il fait cest Alchymiste. Le Merc Ha! Monsieur il m'a faict mille maux, caril m'a messe & brouillé auec tout plein de choses qui me sont contraires, ce qui m'empesche de pouuoir monstrer mes forces, car il m'a tant tourmenté que le suispresque reduit à la mort L'Alch. Tu merites tous ces maux, & encore de plus grands, pourquoy n'es tu obeyssant. Le Merc. Moy, Monseigneur, Iamais ie ne fus desobeyssant à vn Philo-

sophe, quel qu'il ayr esté, mais que sert cela, il faut confesser la verité, mon naturel est tel, que ieme mocque volotiers des fols. L'Alch. Et quelle opinion as ru de moy. Le Merc. De vous, Monseigneur, vous estes vn grand personnage, tres-grand Philosophe, surpassant en doctrine & sapience, voire mesme Hermes. L'Alch. Certainement cela est vray, iesuishomme docte, maisiene me veux pas louer moy-mesme, mais ma semme me l'a bien dit ainsi, que i'estois vn fort docte Philosophe, elle a cogneu cela de moy, ceste bonne semme. Le Merc. Iele croy bien Monsieur, car tels doiuent estre les vrais Philosophes, qu'ils deuiennent insensez à force de sagesse, de prudence, & de labeur L'Alch. La, là, ce n'est pas tout, dy moy vn peu, que ferayje de toy, coment en pourray je faire la pierre des Philosophes; Le Merc. Aussi vray Monseigneur, ien'en sçay rien. Vous estes Philosophe, vous le deuez sçauoir, pour moy iene suis que pauure seruiteur des Philosophes, ils font tout ce qu'il leur plaist faire de moy, & ie leur obey en ce que ie peux. L'Alch. Tout cela est bel & bon, mais tu me dois dire comment ie dois proceder pour faire de toy la pierre des Philosophes. Le Merc. Monseigneur, ie ne vous peux dire autre chose, si Fin

trough

ant vere

ted'vne

todonc

officht of the

It Merc

lonciers

debile.

defia?

m'ex-

gatur,

YOUS,

Alch.

Mais

pilte,

1203,

(31

ces

vous le sçauez, vous la ferez, si vous ne le sçauez, vo9 ne ferez rien; voila tout ce que vous aurez de moy. L'Alch. Comment, pauure malotru, tu parles auec moy, comme auec vn simple homme. Peut-estre ignores tu que i'ay trauaillé chez les grads Princes, & qu'ils m'ont eu en estime d'vn fort grand Philosophe. Le Merc. Iele croy facilement monseigneur, car ie sçay bien que ie suis encores tout souillé, & tout empuanty, par les meslanges de vos beaux labeurs. L'Alch. Dy moy donc si tu es le Mercure des Philosophes? Le Merc. Pour moy, ie sçay bien que ie suis Mercure, mais si ie suis celuy des Philosohes, c'està vous à les çauoir. L' Alch. Dy moy seulement situes le vray Mercure, ou s'il y en a vn autre, & ainsi il s'esuanouit. Mon pauure Alchymiste bien dolent, comence à parler & crier, mais personne ne luy respond, & puis pensant en soy mesme, certainement ie cognois à ceste heure que ie suis fort homme de bien, puis que le mercure à parlé auec moy, certes il m'ayme. Il recommence donc derechefatrauailler diligemment', & de sublimer le Mercure & de le distiller, de le calciner, de le turbiser, de le precipiter, & dissoudre de façons admirables, & auec eaux di. uerses, mais comme deuant en vain il s'est

efforcé & n'a fait autre chose que consommer son temps, & son bien. Et partat il commença à maudire le Mercure, & blasphemer contre la nature de ce qu'elle l'auoit crée. Mais la Nature oyant ces blasphemes elle appella le mercure à soy, & luy dit qu'as-tu fait à cest homme qu'il te maudit & blaspheme contre moy? que ne fais-tuce que tu dois. Mais le mercure s'excusa fort modeste. ment, & la Nature luy commanda d'estre fort obeissant aux enfans de la science, qui le recherchent; ce que le Mercure luy promit faire, & dit, mere Nature, qui est-ce qui pourra contenter les fols? La Nature se sous riant s'en alla, & le Mercure qui estoit en colere contrel'alchymiste, s'en alla aussi.

Quelques iours apres il tomba en l'esprit de monfieur l'Alchimiste qu'il avoit oublié quelque chose, il reprend donc encores ce pauure Mercure, & le messe auec de la merde de pourceau. Mais le mercure fasché de ce qu'il auoit esté accusé mal a propos deuant la Mere Nature, se print à crier, & dit, viençà maistre fol, que veux-tu auoir de moy, pourquoy m'as-tu accusé? L'Alch. Es-tu celuy-là que le desire tant de voir ? Le Merc. Ouy, ie le suis, mais ie te dis que les aueugles ne me peuuent voir. L' Alch. le ne suis point aueu-

delesca.

De vous

orema-

Dec Vi

in que

R quils

hilolo.

conlei-

cores

mel.

YOME oones!

selvis

lobes,

wlen-

Y en

MIG

182

us

000

dien

me

100

16 C

gle, moy. Le Merc. Si es en verité, & grandement aueugle, car tu ne te vois pas toy mesme, à grand' peine me pourrois-tu voir. L'Alch. Voy, voy, depuis quand es-tu deuenu si suberbe? Ie parle auec toy, le plus modestement qu'il m'est possible, & tu me mesprises. Peut-estre ne sçais-tu pas que i'ay trauaillé auec'les grads princes, & qu'ils m'ont en opinion d'estre philosophe. Le Merc. C'est à la Cour des grands princes, que courent ordinairement les fols, car là ils sont honorez, & en estime par dessus tous autres, tu as donc aussi esté à la Cour? L'Alch. Ha! sans doutetu es vn diable, & non pas mercure, puis que tu veux parler comme cela, auec les Philosophes, voyla comme tu m'as trompé cy deuant. Le Merc. Mais dy moy, par ta foy cognois tu les philosophes? L'Alch. Demandes-tu si ie cognois les philosophes, ie suis moy-mesme philosophe. Le Merc. Ha, ha, ha, voicy un philosophe que nous auons de nouueau, & bien, bien, Monsseur le Philosophe, dittes moy donc, que cherchez vous, que voulez-vous auoir, que desirez-vous de faire? L'Alch. Belle demande, ie veux faire la pierre des philosophes. Le merc. mais auec quelle matiere veux-tu faire la pierre des philos. L'Alch Auec quelle matiere, auec no-

stre Mercure. Le Merc. Garde toy bien de dire comme cela, car si tu parles ainsi, ie m'enfuiray, car ie ne suis pas vostre. L'Alch. O pardieu, tu ne peuxestre autre chose qu'vn diable qui me veut seduire. Le Merc. Certainement, mon Philosophe, c'est toy qui m'es pire qu'vn diable, & non pas moy, cartu m'as traiche tres meschantement, & d'vne maniere diabolique. L'Alch. Oqu'est-ce que i'entens, certes c'est l'a vn demon, car ie n'ay rien fait, que selon les escrits des Philosophes, & siesuis tres bon Operateur. Le Merc. Vrayment, ouy, tu es vn bon Operateur, car tu fais plus que tu ne sçais, & que tu nelis dans les liures. Car les Philosophes disent tous vnanimement qu'il faut messer les Natures auce les Natures, & hors la Nature ils ne commandent rien. Et toy au contraire tu m'as mesle auec toutes les chose les plus sordides, puantes, & infectes, quisoyent au monde, ne craignant point de te souiller auec toutes sortes defientes, pourueu que tu me tourmentasses. L'Alch. Tu as menty, ie ne fais rien hors de la Nature, mais ie seme la semece en sa terre, comme disent les Philosophes. Le Merc. Ouy, vraymet, tu es vn beau semeur, tu me semes dans de la merde, & le téps de la moisson venu, ie m'enuole, & toy tu ne moissonnes que

grande.

mel.

M yoir

devenu

nodelle.

resprises.

enopistàla

ordi-

291000

tu as

ercure,

lee es

mpe

1211"

luis

1.12,

00.

HOUS

des

100

de la merde. L'Alch. Mais les Philosophes ont escrit neantmoins qu'il falloit chercher leur matiere dans les fumiers, & dans les retraicts. Le Merc. Ce qu'ils ont escrit, est vray, & tu le prens à la lettre, ne regardant que les syllabes, sans te soucier de leur intention. L'Alc. le commence à comprendre qu'il peut estre que tu es Mercure, mais tu ne me veux pas obeyr, & alors recommença à le coiurer de rechef, disant, Vx. Vx. Os. tas, &c. Mais le Mercure luy respondit en riant, & se mocquant deluy. Tu as beau dire Vx. Vx. tune profites de rien, mon amy, tu ne gaignes rien. L'Alch. Cen'est pas sans occasion qu'on dit de toy, que tu es admirable, que tu es inconstant & volatil. Ietevas donner la resolution là dessus. Ie suis costantà vn Operateur, & artist constant, ie suis fix à vn esprit fixe. Mais toy & tes semblables estes de vrayes girouetes, vagabondant d'vne chose en vne autre, d'vne matiere en vne autre, L' Aalch. Dy moy donc si tu es le Mercure duquel les Philosophes ont escrit, & asseuré qu'il estoit le principe de toutes choses, auec le soulphre & le sel, ou bien s'il en faur chercher vn autre. Le Merc. Certainemet, le frui ct ne tombe pas loin de son arbre, mais ie ne cherche point ma gloire. Escoute moy bien,

Ha

qu

Tes

lolopher chercher anslerre. helvray, and dre les intention. dre qu'il mneme ica ale as.&c. mt, & se Vz.Vx. ne gale occasion queta innerla Opeutre eduber-

ien,

iesuis le mesme que i'ay esté, mais mes annees sont diuerses. Des le commencement i'ay esté ieune, aussi long temps comme i'ay esté seul, maintenant le commence à estre vieil, & si suis le mesme que i'ay esté. L'Alch. Ha, ha, tu me plais à ceste heure, de dire que tu comences à vieillir, car i'ay tousiours cherché le Mercure qui fut le plus meur, & le plus sixe, afin de me pouuoir plus facilement accorder auec luy. Le Merc. En verité, mon bon amy, c'est en vain que tu me recherches, & visites en ma vieillesse, puis que tu ne m'as pas cogneu en maieunesse. L'Alch. Qu'est ce que tu dis, que ie ne t'ay pas cogneu en ta ieunesse? Et ie n'ay cessé de te manier en tant de diuerses façons, come toy mesme le confesses; & asseure toy que ie ne suis pas encores las, & que ie te feray pis que ie n'ay fait iusques à ce que i'aye accomply l'œuure des, Philosophes. Le Merc. O miserable que ie suis que feray-je, ce folicy memessera peut-estre auec de la merde encore, l'apprehension seule m'en tourmente desia. He! Monsseur le Philosophe, ie teprie au moins d'vne chose, ne me messe pas auec de la merde de pourceau, autrement me voyla perdu, car ceste puanteur là me contraint à changer ma forme. Et que diable veux-tu que ie face d'auana

94 tage, ne suis-je pas assez tourmété?ne t'obeis? je pas?ne me meslay-ie pas auec tout ce que tu veux, ne suis je pas sublimé, ne suis je pas precipité, nesuis je pas Turbith, nesuis je pas Amalgame, quand il te plaist, ne suis ie pas en fin tout ce que tu veux? que demades tu d'auantage de moy? Mon corps est de telle façon, craché, souillé, & flagellé, que mes me vne pierre auroit pitié de moy, tu tires de moy dulaict, tu tires de moy de la chair, tu tires de moy du sag, tu tires de moy du beurre, de l'huile, de l'eau, & bref que ne tires-tu point de moy? & lequel est-ce de tous les metaux, ny de tous les mineraux, dy gros butor, qui puisse faire ce que ie fais moy seul? Et il n'y a point de misericorde auec moy. O quelle pitie ! L'Alch. Vrayement, tu m'en contes bien, tout cela ne te nuit point car tu es meschant, & quelque forme que tu prennes en apparence; ce n'est que pour nous tromper, car tu retournes tousiours en ta premiere forme, Le Merc. Tu es vn mauuais homme, de dire cela, car ie fay tout ce quetuveux. Situ veux que ie sois corps, ie le suis, si tu veux que ie sois poudre, ie la suis. Ie ne sçav en quelle façon m'humilier d'auantage, que de deuenir poudre, & ombre, pour t'obeyr. L'Alch. Dy moy donc quel tu

et'obeil

ice que

is je pas

eluisje

elvisie

demades

t detel.

ue mela

ires de

ur, cu

beur-

168-11

usles

M gros

is moy

2000

ot, lu

one

que

pour

nau-

utce

75,10

20

re,

en vn mot, si tu es la fotaine, de la quelle Ber? nard Comte Treuisam a escrit si solemnellement. Le Merc. le ne suis point fontaine, mais ie luis eau, c'est la fontaine qui m'enuironne. L'Alch. L'or se dissout-il en toy, puis que tu es eau? Le Merc. l'ayme tout ce qui est auec moy, comme monamy, & tout ce qui naist auec moy, ie luy donne nourriture, & tout ce qui est nud, ie le couure de mes aisses. L'Alch. Ie voy bien qu'il ny a pas moyen de parler auectoy, iete demande vne chose, tu me respons d'vne autre. Si tu ne me veux mieux respondre que cela, ie re vay encores sangler mieux que deuant. Le Merc. He! mon bon Monsieur, soyez moy pitoyable, ie te diray librement ce que ie scay. L' Alch. Dy moy donc, situ crains le feu ? Le Merc. Si ie crains le feu, ie suis feu moy mes-me. L' Alch. Pourquoy t'enfuis-tu donc du feu? Le Merc. Ce n'est pas que ie m'enfuie, mais mon esprit, & l'esprit du feu s'entr'ayment & tant qu'ils peuuet l'vn accopagne l'autre. L' Alch. Et où t'en vas-tu, quand tu montes auec le feu? Le Merc. Ne sçais-tu pas qu'vn pelerin tend tousiours du costé de son pais, & quand il est arrivé d'où il est sorty, il se repose, & retourne tousiours plus sage, qu'il n'estoit. L'Alch. Et quoy? retourne-tu doc quelquesfois?

EN GENERAL.

sois? Le Merc. le retourne voirement, mais en vne autre forme. L'Alch Ien'entens point cela, & touchantle seuiene sçay que c'est. Le Merc. Si il y a quelqu'vn qui cognoisse le feu de moncœur, celuy.là cognoistra que le feu (c'està dire vne deue chaleur) est ma vraye viande, & tant plus long temps l'esprit de mon cœur mange de feu, tant plus gras deuient-il, duquel la mort, est puis apres la vie de toutes les choses quisont au regne ou ie suis. L'Alch. Es-tu grand? Le Merc. Pren l'exemple de moy mesme, de mille & mille gouttelettes ie me ressemble en vn, & d'vn ie meresous en mille & mille gouttelettes; comme tu vois mon corps deuant tes yeux. si tu sçais iouer auec moy, tu me peux diuiser en toutautant de parties que tu voudras derechefie seray vn. Que sera-ce donc de mon espritintrinseque, qui est mon cœur, & mon centre lequel toussours d'vne petite partie en produit plusieurs milliers? L'Alch. Et comment donc faut-il proceder auec toy pour te rendre tel que cela? Le Merc. le suis feu en mon interieur, le seu est ma viande, & le feu est ma vie, & la vie du feu est l'air, carsansl'airle fen s'esteint. Le seu est plus fort que l'air, c'est pour quoy ie ne suis point en repos, & l'air cru ne me peut coaguler ny

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 5912/A

telle Bell

emielle.

ise, mais

inone.

queriles

भी क्षान

gai pailt

& tout

ailles,

en de

ile, tu

dmon

le te

. Dy

alch.

restraindre, adiouste l'air auec l'air, afin qu'il soyent vn, & qu'ils ayent poids, consoints-le auec le feu chaud, & le donne au temps pour le garder. L'Alch. Qu'arriuera-il apres tout cela? Le Merc. Le superflus s'ostera, & le reste tu le brusseras auec le feu, & le mettras dans l'eau, & puis le cuiras, & estant cuit tu le donneras hardiment en medecine aux malades. L'Alch. Tout cela & rien c'est tout vn, tu ne responspoint à mes questions, ie vois bien que tu ne veux seulement que me tromper auec tes paraboles. C,a ma femme apporte moy de la merde de pourceau, que ie traicte ce maistre galand de Mercure à la nouuelle façon, pardieu ie luy feray bien direcomme il faut faire la pierre des Philosophes.

Le pauure mercure ayant ouy tous ces beaux discours, commence à se la menter & plaindre de ce bel Alchymiste, s'en va à la mere Nature, & accuse cestingrat Operateur. La Nature croit son fils mercure qu'elle sçait bien estre veritable, & toute en colere elle appelle l'Alchymiste, hola ho, où es-tu maistre Alchymiste? L'Alch. Qui est ce qui m'appelle. La Nat. Viençà maistre fol qu'est ce que tu sais auec mon fils Mercure? pourquoy luy sais

tu tant d'iniures, luy qui desire te faire tant de bien, si seulement ru le voulois entendre? L'Alch. Qui diable est cest impudent qui me tance si aigrement, moy qui suis vn si grand homme, & si excellent Philosophe? Nat. O fol, le plus fol de tous les hommes, plein d'orgueil, & la lie des Philosophes, c'est moy qui cognois les vrais Philosophes, & les vrais sages que i'ayme, & ils m'ayment aussi reciproquement, & font tout ce qu'il me plaist, & m'aydent en ce que ie ne peux. Mais vous autres Alchymistes, du nombre desquels'tu es, vous faites tout ce que vous faicles sans mon sceu, & sans mon consentement, & contre mondessein, aussi tout ce qui vous arriue est au contraire du vostre. Vous estimez que vous traittez bien, mes enfans, ains vous ne faites rien qui vaille. Mais si vous considerez bien, vous ne les traittez pas, ains ce sont eux qui vous manient à leur volonté, car vous ne sçauez & ne pouuez rien faire d'eux, eux au contraire font de vous quand il leur plaist des insensez, & des fols. L'Alch. Cela n'est pas vray. Ie suis Philosophes & , sçay fort bie trauailler, i'ay esté auec plusieurs Princes; qui ont fait estat de mon sçauoir, ma. femmele sçait bien. Iene m'en soucie point, i'ay vn liure manuscrit, qui a esté caché

linba

vints-le

or boat.

to tout

eletelle

25 dans

t tule

8 ma-

t vn.

om.

却-

que

real2

n di-

1110.

T &

2/3

ra.

lor,

2 00

tout

Touto

pierre

quisc

elto

tier.

qui

luv

fant

apin

Cel

plusieurs centaines d'annees dans vne mus raille, ie sçay bien en fin que i'en viendray à bout, & que ie sçauray la pierre des Philosophes, car cela m'a stéreuelé en songe. Le nesonge iamais que choses vrayes, tu le sçais bien ma femme. Nat. Tu feras comme les autres tes compagnons, qui au commencement sçauent tout ou presument sçauoir, & à la fin il n'y a rien de plus ignorant, ny de si asne. L'Alch. Si tu es toutes fois la vraye Nature, c'est de toy de qui on faict l'œuure, La Nat. Cela est vray, mais ce sont seulement ceux qui me cognoissent, qui sont en petit nombre. Et ceux-là n'ont garde de tourmenter mes enfans, ne font rien qui empel-, che mes actions, ains font tout ce qui me plaist, & qui augmente mes biens, & guerit les corps de mes enfans. L'Alch. Ne fais-je pas comme cela? Nat. Toy, tu fais tout ce qui m'est contraire, & procedes auec mes fils contre ma volonté. Tu tuës, là où tu deurois reuiusfier. Tu sublimes, là où tu deurois figer, tu distilles, là où tu deurois calciner, principalement le Mercure qui m'est vn bon & obeissant fils, auec combien d'eaux corrosiues & veneneuses l'affliges tu? L'Alch. Ne procedois-je pas auec ideluy tout doucement par digestion tant seulement. Nat.

EN GENRAEL. Cela vabien ainsi situ l'entens, sinon tu ne luy nuiras pas, mais à toy-mesme & à tes folles despenses. Celuy est tout autant d'estremessé auec de la siente, comme auec de l'or, tout de mesme que la pierre precieuse, à qui la siente ne nuit point, elle demeure toussours ce qu'elle est, car estant lauée elle est aussi resplendissante qu'auparauat. L'Alch. Tout cela n'estrien, ie voudrois bien faire la pierre des Philosophes. Nat. Ne traittes donc point si cruellement mon fils Mercure. Car il faut que tu sçaches que i'ay plusieurs fils & plusieurs filles, & que ie suis prompte à secourir ceux qui me cherchent, s'ils en sont dignes, L'Alch. Dittes moy donc qui est ce Mercure. Nat. Sçache que ie n'ay qu'vn fils qui soit tel, il est vn des sept, & le premier de tous, & mesme il est toutes choses, & luy qui estoit vn, n'est rien, & si son nombre est entier. En iceluy sont les quatre Elements, luy qui n'est pas toutes fois Élement, il est esprit, luy qui est neantmoins corps. Il est masse, & fair neantmoins office de femme, il estenfant, & porte les armes d'vn homme, il est animal, & a neantmoins les aisles d'un oiseau. C'est vn venin, & neantmoins il guerit la lepre ilest la vie, & neantmoins il tuë tout, il est Roy, & si vn autre possede son Royaume

ne mu

ndray Philo-

gele

elçais

歌版

rence.

11,8%

dell

Na-

ure,

ent

etie

1000

ipel.

ent

Ferd

CTOM

il s'enfuit au feu, & neantmoins le feu est tiré d'iceluy, c'est vne eau, & il ne mouille point, c'est vne terre, & neantmoins il est semé, il est air, & il vit de l'eau, L'Alch. le voy bien maintenant que ie ne sçay rien, mais ie nel'ose dire: car ie perderois ma bonne reputation, & mon voisin ne voudroit plus fournir auxfrais, s'il sçauoit que iene sceusse rien. le ne laisseray pas de dire que ie sçay quelque chose, autrement au diable l'vn qui me voudroit auoir donné vn morceau de pain, & plusieurs esperent de moy beaucoup de biens. Nat. Enfin que penses-tu faire encores que tu prolonges tes tromperies, tant que tu voudras, il viendra toutesfois vn iour qu'vn chacun te redemandera ce que tu luy auras cousté. L'Alch. le les repaistray d'esperance tant que ie pourray, & ceux que ie ne pourray,&c. Nat. Mais à la parfin. quoy? L'Ale. Cependantà cachette & sans faire semblant de rien, i'aissayray diuers labeurs, s'ils suco cedent tant mieux, ie les paieray, sinon tant pis, ie m'en iray en vn autre Prouince, & en feray encores de mesme. Nat. Tout cela ne veut rien dire, car encores faut-il vne fin. L'Alch. Ha, ha, ha, il y a tant de Prouinces, il ya tant d'auaricieux, ie leur promettray à tous des montagnes d'or, & ce en peu de temps, & cependant la mort arriuera. Nat. En verité tels philosophes n'attendêt qu'vne corde, va t'en à la mal'-heure, & mets sin à ta telle quelle Philosophie au plustost que tu pourras. Car par ce seul conseil tu ne tromperas, ny moy qui suis la Nature, ny ton prochain, ny toy-mesme.

FIN.

le feu el

emotille

sileft le

h. levoy

itt, trais

bonner.

troit plus c fceuste

ie Içay

eau de

исоир

ute en-

es, tant yn iour

tolog

d'elpe

ie ne

blank

s luc.

ntant

& en

ela no

